



# Supplément Radio-Télévision

**DERNIÈRE ÉDITION** 

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14327- 6 F

DIMANCHE 17 - LUNDI 18 FÉVRIER 1991

- FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

Alors que M. Tarek Aziz se rend à Moscou

# Le président Bush préconise un coup d'Etat en Irak Un tournant et ordonne la poursuite des opérations militaires

DANS l'immédiat, la cause est entendue, après les réactions pratiquement unanimes des principaux membres de la coalition : « Farce cruelle » pour M. Bush, « diplomatie de propagande » pour M. Mitterrand, l'initiative annoncée par les dirigeants de Bagdad, le 15 février, est rejetée comme inacceptable et la guerre continue. Il reste qu'il s'agit d'un tournant dans cette guerre et que le dernier mot n'est sans

Le camp occidental est fidèle à la logique qui s'est mise en place le 17 janvier, avec d'ailleurs la participation active de Saddam Hussein lui-même : une fois les opérations militaires déclenchées, celles-ci ne peuvent se terminer que par la défaite de l'ennemi, et ce n'est pas par hasard si M. Bush évoque maintenant ouvertement la seule issue qui lui paraît satisfaisante : l'éviction du dictateur irakien. L'autre éventualité concevable, le retrait du Koweit, ne peut plus dès lors que prendre toutes les apparences d'une capitulation humiliante, ce qui reste des troupes irakiennes hissant le drapeau blanc pour quitter leurs abris sous la surveillance des troupes coalisées venues sur place soit en force, soit avec l'accord de l'ennemi.

AAIS c'est ici qu'intervient le « troisième camp », celui des pays non engagés dans la bataille, de l'URSS à l'Iran en passant par la Chine et les modérés » de la coalition. Même s'il ne prétend pas, comme son émissaire M. Prima-kov, « sauver la face » du dictateur irakien, M. Gorbatchev ne peut que juger *« positive »* une initiative qui élargit considérablement sa marge de manœuvre : il va sans doute profiter de see entretions avec M. Tarek Aziz à partir de lundi pour tenter de faire tomber une par une les conditions fixées par l'Irak à son retrait du Koweit et, sans s'écarter en principe des buts fixés par les résolutions de l'ONU, demander à Washington, par exemple, une pause des bombardements ou un ajournement de l'offensive

SES espoirs sont d'autant plus légitimes que la déclaration du 15 février est bien le signe d'un craquement dans le camp de Bagdad. Pourquoi M. Saddam Hussein ne s'est-il pas directement adressé à son peuple? Pourquoi son nom n'est-il mentionné nulle part dans ce texte émis au nom de la direction « collégiale » du régime? Bornons-nous pour l'instant à constater la totale contradiction entre cette « initiative » et les dernières actions du dictateur. Si ce demier avait eu l'intention d'ouvrir une vaste négociation sur la crise, il n'aurait pas rompu ses relations diplomatiques avec plusieurs pays de la coalition, ni déversé de grossières injures sur la personne du secrétaire général de l'ONU.

BAC 90

MAR TACAR LYCH

Le paradoxe est que tous ces faits justifient l'une et l'autre logique : le président Bush y voit signe qu'il est sur la bonne voie et qu'il convient de continuer pour en finir au plus vite, M. Gorbatchev une opportunité pour agir en « faiseur de paix ». Entre les deux, la course de vitesse est engagée.



Les gouvernements occidentaux ont dictateur, à se retirer. » Pour sa part, le phase diplomatique devait cependant rejeté catégoriquement l'offre de Bagdad de se retirer du Koweit movennant une série de conditions. A Washington, M. George Bush a qualifié, vendredi 15 février, ces propositions de « farce cruelle ». Selon le président américain, il existe un autre moyen d'éviter un bain de sang. « C'est, a-t-il dit, que l'armée et le peuple irakiens prennent les choses en main, pour forcer Saddam Hussein, le

Pentagone ne voit « aucune raison » d'arrêter les bombardements. A Paris, dans une conférence de presse donnée vendredi avec le chancelier Kohl, M. Mitterrand a estimé que les propositions irakiennes relevaient de « la diplomatie de propagande». La Syrie, l'Egypte et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, réunis au Caire, ont rejeté les propositions de Bagdad. Une nouvelle

s'ouvrir ce week-end à Moscou, où l'initiative irakienne a été qualifiée d' « importante » par M. Bessmertnykh, ministre des affaires étrangères. Le chef de la diplomatie irakienne, M. Tarek Aziz, était attendu dimanche soir dans la capitale soviétique et devait entamer, le lendemain, des pourparlers avec les dirigeants du Kremlin.



### Attendre jusqu'au KO

WASHINGTON

de notre correspondant

li ne s'est rien passé, les propositions de Bagdad ne sont qu'une farce (hoax), et la guerre continue, sans répit d'aucune sorte, mais avec désormais un objectif de plus en plus clairement affirmé ; la chute de Saddam Hussein.

Après quelques moments d'hé-sitation, le président Bush a décidé de déclarer nul et non avenu le communiqué par lequel le commandement irakien mentionnait pour la première fois une disposition à évacuer le Koweit, tout en l'assortissant d'une longue série de conditions et d'attendus. Parallèlement, le président lui-même et le secrétaire d'Etat James Baker s'employaient avec succès à convain-

cre leurs partenaires de la coalition d'adopter un langage similaire. Les premières réactions à la déclaration du Conseil de commandement de la révolution irakienne étaient venues du Pentagone, et elles étaient dans la logique de militaires qui attendent des ordres : les bombardements continuent.

Un responsable faisait cependant état d'un certain « soulagement ». Deux heures plus tard – on était encore au tout début de la matinée à Washington, - le porte-parole de la Maison Blanche, M. Fitzwater, venait lire un très bref communiqué, essen-tiellement négatif, mais mentionnant tout de même le fait que le texte irakien n'était pas encore connu dans tous ses détails.

**JAN KRAUZE** 

### Comme dans les manuels

n'aira été autant annoncée, cuasi- américaine en 1982 ou de ce qu'on ment télécommandée, par ceux qui l'ont initiée. Après quatre semaines de combats au Proche-Orient, il coalition a suivi à la lettre les se passer, moins de dix années des opérations et dont l'OTAN

constat que les technologies « émer-

. Alvaro Mutis

morir

C'était écrit dans les livres. Qu'il s'agisse du manuel FM 100-5 tionnaires, ouvraient à l'art de la persion qui, toutes ensemble, favo-Jamais une chronique de guerre en vogue dans l'armée de terre guerre de nouvelles possibilités, risent l'esprit offensif d'une troupe. Ces technologies modernes out a appelé plus tard, en 1986, le trait à la reconnaissance et à l'acconcept «Airland Battle 2000» au quisition des objectifs à grande dissein de l'alliance atlantique, tout tance, à des capacités informafaut se rendre à l'évidence : la était dit ou presque de ce qui allait tiques de commandement insoupçonnées jusque-là, au guimanuels de base chers à l'armée après, pour l'opération «Terupête dage précis des projectiles lancés à tailler ou de renforcer les premières américaine, qui fixent la tactique du désert ». A l'origine, il y a le portée de sécurité pour le tireur ou. lignes au contact. encore, à la conception d'un type s'est ensuite largement inspiré. gentes», pour ne pas dire révolu- nouveau de sous-munitions à dis-

Grace à ces techniques militaires, le commandement peut s'en au cœur du dispositif de l'adversaire, c'est-à-dire ses zones à haut

potentiel industriel et ses unités du deuxième échelon chargées de ravi-**JACQUES ISNARD** 

Lire la suite page 3

### La drôle de France

Sur le cœur de la France flotte un drapeau. Un modeste bout d'étoffe tricolore planté sur une vieille borne militaire au centre de Bruère-Allichamps, village du Cher et nombril géographique du pays. A mi-chemin entre le Café du commerce et la pharmacie, sur cette nationale 144 que les vieux appellent encore « route de Bourges », il est ballotté par les vents d'Est et tourné en girouette par les poids lourds qui filent vers le nord sans demander leur reste. La nuit, les flocons de neige l'assaillent. Dès l'aube, le gel l'attaque. Le pauvre bougre

de drapeau traverse un sale hiver mais, pour l'instant, il tient bon. La France en guerre est sans doute à l'image de son étendard central, traversée par des courants d'air contradictoires et des sentiments mitigés.

Ni totalement apeurée ni vraiment sereine, elle se laisse porter par un conflit désormais bien installé dans sa vie quotidienne. Il est là qui rôde partout et nulle part à la fois, tapi dans l'ombre ou dressé en première ligne. On le croit oublié et le voilà qui resurgit.

PHILIPPE BROUSSARD Lire la suite page 9

Lire également ■ Le film des événements : « Propagande »

Washington rejette les conditions de Bagdad

■ En Arabie saoudite, fermeté et résolution intacte par FRANÇOISE CHIPAUX

Pour Israel, la preuve de la nervosité de Bagda

La Jordanie et l'Iran parient de « geste positif »

Le silence de Pékin souligne un infléchissement de la diplo

### A nos lecteurs

Comme le savent bien nos lecteurs, notre journal a deux sources principales de recettes d'importance équivalente : les abonnements et les ventes au numéro (51 % du chiffre d'affaires), les recettes publicitaires

Or le volume de la publicité, qui avait déjà connu un fléchis-sement avant l'été, vient de diminuer nettement en raison de la guerre du Golfe. Il en résulte que notre chiffre d'af-faires publicitaire de 1991 sera sensiblement inférieur à celui de l'année précédente, même si un arrêt des hostilités au Proche Orient se traduisait par une reprise rapide de l'activité.

Dans ces conditions, nous avons dû prendre la décision d'aligner le prix de vente du numèro des autres jours de la semaine sur le prix du samedi (daté dimanche-lundi), le portant ainsi à 6 francs. Cette hausse ne sera répercutée sur le tarif des abonnements qu'à partir du 1º mai.

La conjoncture nous contrain ainsi à recréer entre le Monde et les autres quotidiens l'écart de prix qui a longtemps existé dans le passé et qui, aujour-d'hui comme hier, peut être notamment justifié par le nombre important de collaborateurs permanents du journal en poste à l'étranger. L'actualité montre amplement combien la pré-sence de ce réseau, exception-nel dans la presse française, est nécessaire pour une information de qualité.

Néanmoins, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous nous résignons à cette augmentation de prix. Nous sommes conscients de la gêne qu'elle occasionnera pour ceux de nos lecteurs qui ont des revenus modestes. Cette mesure, qui n'était pas initialement envisagée dans notre programme de redressement, ne se traduira nullement par un allègement du plan d'économies en prépara-Plus que ias devons en effet à tous nos amis d'être particulièrement stricts dans la maîtrise de nos

Le nombreux courrier de soutien que nous avons reçu à l'occasion de la « relève » nous fait espérer que nos lecteurs comprendront l'effort que nous leur demandons aujourd'hui.

Economies à Air France Une réduction de 6 % des rémunérations

Le budget de l'Allemagne unifiée Un endettement de 70 miliaards de deutschemarks page 19

Juan Gris au Centre Pompidou Les dessins du peintre espagnol

*« Grand Jury* RTL - le Monde »

#### HEURES LOCALES

M. Pierre Joxe, ministre de la défense, invité dimanche à partir de 18 h 30

■ L'illusion démocratique de la télématique municipale. 

La Bretagne réhabilite ses caps. 
Wickerschwihr, village parasismique.
Nuages sur la Colline éternelle : à Vézelay, on s'interroge sur les projets de la région. 

Débat : l'Ecureuil nacé de recentralisation. Pages 15 à 17

maire complet se trouve page 22

Magroll - aventurier, philosophe et gabier - avant ce que Pétrarque nomme: "un bel morir"?

Grasset

Serait-ce la dernière expédition de

Londres estime qu'il s'agit d'une « comédie à la gomme » par DOMINIQUE DHOMBRES ■ M. Mitterrand dénonce « la diplomatie de propagande » par CLAIRE TRÉAN

par ALAIN FRACHON par FRANCIS DERON

pages 3 à 9

Les réactions des marchés aux propositions de l'Irak page 19

A L'ETRANGER: ANGER: AN

ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopteur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société ; cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 10 decembre 1944. Capital social : 620 000 F Principaux associés de la société Société civile « Les Rédacteurs du *Monde* ». Association Bruve-Méry » Société anonyme des lecteurs du *Monde*. Le Monde-Entreprises.

12. r. M.-Gunsbourg 94852 IVRY Cedex eproduction interdite de tout artic sauf accord avec l'administration Commission paritaire des

oublications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037 lenseignements sur les microfilms e Index du Monde au (1) 40-65-29-33 LE MONDE TËLËMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** I. PLACE HUBERT-BEUVE-MERY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX.

| 1 | Tél. : (1) 49-60-32-90 |        |                               |                                              |  |  |
|---|------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|   | Tarif                  | FRANCE | SUISSE<br>BELGIQUE<br>LUXEMB. | AUTRES PAYS raie sermale y compris CEE arion |  |  |
| ļ | 3 maois                | 400 F  | 572 F                         | 790 F                                        |  |  |
|   | \$ 198is               | 789 F  | 1 J23 F                       | 1 560 F                                      |  |  |

ÉTRANGER : par vote aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner

1400 F 2886 F 2960 F

**RENVOYEZ CE BULLETIN** accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus on par MINITEL 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse definitifs on provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semannes avant leur depart, en indi-quant leur numéro d'abonné.

#### BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 3 mois 6 mois l an

Nom Prénom Adresse : Code postal .ocalité . \_ Pays . \_

111 MQN 02

Le Monde

Edité par le SARL *Le Monde* Comité de direction : Jecques Lescurre, gérant directour de la publication Bruno Frappet directeur de la rédection Jacques Guiu directeur de la gestion Manuel Luchert secrétaire général

Anciens directeurs sbert Beuve-Méry (1944- 1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

Il y a cinquante ans

# Pétain rencontre Franco à Montpellier

E 7 février 1941, le maréchal Pétain est informé par l'ambassade fran-caise à Madrid que «le général Franco doit se rendre sans plus tarder en Italie pour y conferer avec Mussolini ». Il est également précisé que, « si le Caudillo demande à circuler incognito sur le sol français, il a fortement souhaité, sur le chemin du retour, saluer le maréchal à la fois comme chef de l'Etat voisin et ami personnel ».

Pétain accepte aussitôt le principe d'une rencontre, conscient des avantages qu'elle peut apporter : avantages bilatéraux pour renforcer les relations francoespagnoles, avantages politiques pour bri-ser l'isolement de Vichy, avantages diplomatiques, enfin, s'il parvient à percer le mystère de ce voyage précipité. Pour cela, les rapports qu'il a toujours entretenus avec Franco doivent le servir.

Les deux hommes se sont connus durant la guerre du Rif en 1925 à Ceuta, où ils ont été présentés l'un à l'autre par le dictateur Primo de Rivera. Depuis, l'admiration de l'officier Francisco Franco pour l'« illustro Mariscal Pétain » n'a cesse de croître, plus encore lorsque le gouvernement Daladier nomma, en 1939. le vainqueur de Verdun ambassadeur en Espagne, auprès du Caudillo. En appre-nant ce choix, Franco en avait pleuré d'émotion.

Ce 10 février 1941, en route pour l'Ita-lie, Franco est le seul à connaître le contexte de crise larvée dans lequel intervient la convocation du Duce, ordonnée par Berlin. Depuis plusieurs mois, Hitler presse l'Espagne d'entrer en guerre contre l'Angleterre. En juin 1940, Madrid s'était bien laissé aller à quelques tentations bel-licistes, mais l'Allemagne avait à l'époque dédaigné ces tardives offres de service. Et repoussé les revendications territoriales-du Caudillo (Gibraltar, Maroc français, Oran, bande côtière en AOF...) sur lesquelles le Fuhrer avait ses propres visées. La guerre se prolongeant, l'intérêt de l'Espagne dictait qu'elle restât non belligérante pour sa sécurité et sa stabilité politique et sociale. Faisant toujours dépendre son ralliement d'exigences territoriales et économiques exorbitantes pour l'Axe, Franco avait évité tout engagement militaire de son pays. Mais il avait déchaîné l'ire de Hitler devant tant d'a habil prudencia ». Prudence dont Franco allait encore devoir faire preuve.

Pour le passage du Caudillo en France, est mis en place du Perthus à Menton. « Ce n'est pas de tout repos que de faire passer un Franco dans le Midi rouge », fulmine le ministre de l'intérieur Peyrouton, qui multiplie les arrestations de républicains espagnols réfugiés dans le Sud. Seuls quelques-uns, ici ou la, parviennent à insulter, poing levé, la longue caravane de dignitaires franquistes.

#### L'enjeu méditerranéen

A Bordighera (Italie), Franco, accompagné de S. Suner, ministre des affaires étrangères, apprend que c'est bien à la demande de Hitler que le chef fasciste le fait venir, afin de le convaincre de la nécessaire participation de l'Espagne au conslit. «Le Führer, précise Mussolini, a décide d'attaquer Gibraltar et veut votre collaboration. » Une sois encore, le Caudillo évoque la situation catastrophique de son pays. Au terme des conversations, le Duce affirme respecter la neutralité espagnole, mais prévient son interlocuteur : « Hitler est disposé, le cas échéant, à jorcer les résistances espagnoles à cause des difficultés militaires italiennes et des visées qu'il prête à l'Angleterre et aux Etats-Unis sur une utilisation du Maroc et de l'Afrique du Nord. « Les objectifs allemands sont clairs : assujettir la Méditerranée occidentale avec ou sans l'accord des Espagnols, et au détriment des Fran-çais... Le 13 février au matin, c'est un Franco inquiet qui part pour la France y rencontrer le maréchal Pétain.

L'entrevue doit avoir lieu à Montpellier, dernière ville d'importance avant la

ou lui communiquer un econne-



frontière espagnole. Dans la préfecture languedocienne, en compagnie de l'amiral Darlan, qu'il vient de nommer ministre des affaires étrangères, Pétain a convié Franco et sa suite à un déjeuner officiel. A 13 h 45, les hymnes nationaux saluent l'arrivée de vingt-cinq berlines noires. Le dictateur espagnol, vêtu d'un long manteau kaki, se distingue de ses officiers par son célèbre calot, son « gorro militar ». Pétain, qu'il n'a pas revu depuis mai 1940, l'accueille chaleureusement.

Le sommet franco-espagnol débute par un déjeuner de trente couverts. Autour du maréchal et du général, les militaires Moscardo, le «héros de Tolède», Araujo, Cano et, côté français, Laure et de Lattre de Tassigny. Les ambassadeurs Lequerica et Pietri devisent; Suner, qui sait sace à Darlan, le trouve « décidément méssant et

Cependant, le maréchal parvient à réchauffer l'atmosphère autour d'un vieux muscat de Frontignan, qui fait le délice de Franco (Pétain lui en fera expédier plusieurs caisses à Madrid!). Le café servi, la diplomatie reprend ses droits. Le maréchal entraîne alors le Caudillo pour avoir seul à seul un entretien.

Sans tarder, le Caudillo informe son interlocuteur des conversations de Bordighera, lui livre ses appréhensions et demande au maréchal d'e intervenir auprès du Führer pour l'appuyer, afin d'ériter l'entrée des troupes allemandes en Espagne ». Pétain rétorque qu'il « ne peut décemment s'acquitter de cette drôle de mission, tout en le regrettant ». Le Fran-

çais s'estime être le plus mauvais intercesseur auprès de Hitler, dont il a reçu, deux semaines auparavant, « une lettre bourrée d'insultes » lui enjoignant de reprendre Laval. Ce qu'il n'avait pas fait. En revanche, Pétain assure Franco qu'il « ne permettra pas une invasion de l'Es-pagne par la Wehrmacht » – en ne livrant pas le passage de la zone libre - et ne se prêtera d'aucune manière à l'installation du Reich en Afrique du Nord. « Vous pouvez compter sur moi », souligne le marechal.

Au Caudillo qui lui affirme qu'il « n'en-tend pas se meler à la guerre ni autoriser aucun des belligérants à emprunter sous une forme quelconque le territoire espagnol », Pétain suggère de modeler son attitude d'inertie sur la sienne.

Pour écarter les visées allemandes, Franco indique « l'avantage au aurait la France à conjuguer son propre effort avec celui des deux autres nations méditerra-néennes afin de parer le risque d'une incursion anglaise en Afrique du Nord ». Incursion à laquelle le Reich ne manquerait pas de répondre - voire de la prévenir - par l'occupation des colonies d'ou-tre-Méditerranée. D'où l'idée franquiste de «bloc latin» capable d'offrir en Europè une union modératrice et compensatrice d'une complète victoire et domination germaniques.

Ainsi, cette concertation au sommet permet-elle de dégager une identité de vues sur le danger d'expansion du Reich et d'envisager une triple résistance. Résis-tance diplomatique aux visées de Hitler

sur la Méditerranée occidentale, résistance éventuelle à une attaque allemande - « le peuple tout entier se révollerant », aurait confié Franco à Pétain, - et résistance latine pouvant unir, bien improbablement dans les faits, la France à l'Espagne et à l'Italie contre l'Angleterre. Pour éviter la perspective d'une intervention allemande.

Le premier entretien achevé, devant l'insistance de la foule qui, au-dehors, n'a cessé de les réclamer, Pétain et Franco apparaissent au balcon, souriants. Une ovation les accueille. La seconde conver-sation qui fait suite associe Darlan et Suner à un échange de vues ordinaire. sans rapport avec le précédent. Vers la fin de l'après-midi, les deux chefs d'Etat gagnent la grand-place où le cortège de retour s'est ordonné. Officiers et policiers français côtoient une dizaine de gardes civils, dont le bicorne contraste avec les bérets rouges de l'escorte phalangiste. La musique entonne « Cara al sol cun la camiza azul... » au moment de la présentation de l'étendard du 3e dragon. Franço salue « à la romaine » aux côtés de Pétain, qui observe un strict salut mili-taire. Puis les deux hommes, visiblement émus, se serrent longuement et cordialement la main. Suncr. que l'émotion a gagné, ne peut réprimer un « l'ive la France, monsieur le Maréchal ». La Murseillaise éclate au moment où la lourde berline du Caudillo s'éloigne pour ce qui restera le dernier voyage à l'étranger de Franco.

بالدائن ف

7

اليفولوس \_

----

3 a. 440

--- o ---— -5 **22** 

وابوء -

--:

 $S_{n_1} = S_{n_2} = S_{n$ 

-17.34

----

----and the 12 - 13 (14)

#### « Arriba Francia! »

Accomplie hors de la sphère franco-allemande, cette rencontre spectaculaire entre « le Général neutraliste » et « le Maréchal attentiste » fut autant appréciée aux Etats-Unis qu'elle déplut à Berlin. Et même à Londres, où l'on crut que ce ballet diplomatique préparait une paix fran-co-italienne par l'entremise de l'Espagne.

Cette entrevue, en fait, ne sera suivie d'aucune conséquence visible, si ce n'est le premier et dernier rapatriement d'enfants espagnols réfugiés dans le Midi. Au plan national, la rencontre de Montpellier fut saluée d'un « Arriba Francia! » par Maurars, tandis que René Barjavel exhortait les étudiants des universités montpel-liéraines à soutenir le maréchal. Sente, la presse collaborationniste de Paris minicondamnant une des rarcs initiatives de Vichy hors des sentiers battus de la compromission.

Dans les mois qui suivirent les entretiens de Montpellier, Pétain et Franco s'accorderont dans leurs réponses aux visèes (réelles ou supposées) du Reich sur la Méditerranée occidentale. La ligne définie le 13 février sera respectée.

L'invasion de la zone libre en novembre 1942 mit fin a cette convergence et signifia à Madrid que le régime de Vichy avait cessé d'être une entité politique et militaire crédible. L'avait-il jamais été ? Pétain, chef nominal d'un Etat fictif, n'avait pas empêché la Wehrmacht d'at-teindre le golfe du Lion. Dès lors, Franco ménagea l'Axe tout en jouant les Alliés et, en 1945, sauva sa dictature.

Mais, entre l'Espagne franquiste épar-gnée et la France républicaine restaurée, se dressaient de nouveau les Pyrénées. En un demi-siècle, la rencontre de Montpellier allait demeurer l'unique sommet entre les deux Etats, jusqu'au retour de la démocratie en Espagne et de l'Espagne en Europe. Evolution qui sera consacrée par le sommet franco-espagnol de 1988, rèu-nissant M. Mitterrand et M. Gonzalez. Ironie de l'Histoire, cette rencontre eut lieu à... Montpellier.

#### MATTHIEU SÉGUÉLA

Sources et bibliographie succinctes: archives diplomatiques du Quai d'Orsay (série Europe-guerre 39-45); D. Jato, Gibraltar decidio la guerra (Acervo, Madrid 1978); Franco, la historia y sus documentos (Urbion, Madrid 1986); S. Suner, Entre Hendaye et Gibraltar (Bourquin, Genève 1947).

|   | "GRAND | JURY" RTL - Le Monde                                                                                |  |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P | ERRE   | dimanche 18h30 en direct sur                                                                        |  |
|   |        | animé par<br>Olivier MAZEROLLE                                                                      |  |
|   |        | avec André PASSERON et Jacques ISNARD (le Monde) Paul-Jacques TRUFFAUT et Dominique PENNEQUIN (RTL) |  |

du Nord (San-Luis-Potosi, Zacate-

# Le film des

. . . . .

44.

# Propagande?

événements

La paix a un prix. Celui que Saddam Hussein a proposé, vendredi matin 15 février, les pays-membres de la coalition, Etats-Unis en tête, l'ont jugé prohibitif. Son offre de retrait des troupes irakiennes du Koweit est, en effet, assortie d'un si grand nombre de conditions qu'elle contrevient aux termes même, de la résolution 660 du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il se dit,

pourtant, prêt à appliquer.

Dans son communiqué publié au trentième jour de la guerre, le Conseil de commandement de la révolution (CCR), l'instance suprême du pouvoir, place la barre très haut. Outre l'annulation des onze résolutions de l'ONU sur le Golfe, il exige le départ des forces étrangères de la région dans un délai d'un mois après le cessez-le-feu comme le retrait d'Israel des territoires occupés, des hauteurs du Golan et du sud du Liban. Il y ajoute, entre autres, l'annulation des dettes de l'irak et la participation des « agresseurs » à la reconstruction du

Passés la surprise et le soulagement des chancelleries occidentales et l'euphorie des places financières qu'a brièvement provoquée cette proposition spectaculaire, joyeusement saluée, à Bagdad, par des tirs

d'armes à feu, le scepticisme a vite repris ses droits. «Les promesses ne suffisent pas 🕽, a simplement commenté le porte parole de la Maison Blanche avant que le président George Bush donne le vrai ton de la réponse américaine et qu'il qualifie l'offre irakienne de « ferce

Aux yeux du chef de l'éxécutif américain, la déclaration de Bagdad dont il n'a, semble-t-il, voulu voir que les mauvais côtés, est « pleine de vieilles conditions inacceptables » et de e plusieurs nouvelles », Pas question donc d'arrêter les hostilités, a-t-il insisté, aussi longtemps que l'Irak n'aura pas procédé à un retrait « massif et visible » de ses troupes du

#### **Bombes** à souffle

A quelques exceptions près, les autres pays membres de la coalition ont emboîté le pas aux Etats-Unis, apparemment sans états d'âme. Réuni au Caire en compagnie de leurs homologues égyptien et syrien, les six membres du Conseil de coopération du Golfe ont soutenu que la proposition irakienne « n'était pas sérieuse ». Pour le premier ministre britannique, il s'aqit. tout simplement, d'une « duperie ». Sur la même longueur d'onde que le chancelier allemand avec lequel if venait de s'entretenir à Paris, M. Mitterrand a, quant à lui, relevé, dans l'offre de Saddam Hussein, les signes « d'une diplomatie de propagande» plus que «d'une volonté réelle » de se plier aux résolutions de l'ONU.

Qu'importe si l'Espagne et l'Italie, qui cherchent un peu à jouer les « vilains canards » du camp occidental, ont voulu voir dans la démarche de Saddam Hussein « un premier siane positif, depuis le début du conflit », la guerre continue sans désemparer, « conformément au plan établi et jusqu'à la libération du Koweit », comme l'a confirmé le Pentagone. Et de plus belle.

Dans la perspective d'une prochaine offensive terrestre, les forces alliées - qui avaient sérieusement endommagé, vendredi, le siège du Parti Baas à Bagdad, - ont, en effet, commencé à utiliser, à des fins de déminage, des bombes à effet de souffle, partois qualifiées de « bombes atomiques du pauvre ». Quant à l'irak, il a tiré, samedi matin, un nouveau missile Scud en direction du port saoudien de Jubail, qui s'est abîmé en mer.

Ne se laissant pas décourager par les réactions négatives des Etats-Unis et cherchant plutôt à se démarquer de leurs positions, notamment pour des raisons de politique intérieure, le président Mikhail Gorbatchev s'est dit, par la voix de son porte-parole, « tout à fait satis-fait » de l'offre trakienne . Moscou, qui attend, dimanche, la visite du chef de la diplomatie de Bagdad entend engager avec lui de ∉très sérieuses négociations ». Dans les attendus de sa décision, le CCR n'a-til pas souligné que sa décision avait été notamment prise « en appréciation de l'initiative de l'URSS

#### Changement de pouvoir

transmise (en début de

semaine) par l'émissaire soviéti-

que », M. Evgueni Primakov?

La proposition irakienne ne serait-elle, en définitive, qu'une sorte de pétard mouillé? MM, Bush et Mitterrand ont tout de même reconnu qu'il y avait un « élément nouveau ». Pour la première fois, en effet, depuis le décienchement des hostilités, Saddam Hussein a évoqué l'hypothèse que le Koweit ne soit plus, « pour toujours », la « dixneuvième province » de l'Irak.

Le fait que le CCR ait évoqué la recherche d'une esolution honorable », et parlé d'un « premier nas a donne à penser que l'Irak n'a peut-être pas dit son dernier mot même s'il est de bonne guerre, avant tout marchandage, de hausser les

enchères . « C'est une initiative », a précisé l'ambassadeur de Bagdad à Bruxelles qui a laissé entendre que « certains détails » étaient négociables.

«Saddam Hussein commence à comprendre qu'il est dans une situation difficile », a indiqué le ministre israélien de la défense. Passé maître dans l'art médiatique et probablement tenté, comme à son habitude, d'ébranler la cohésion d'une coalition qui donnait des signes de relâchement, le dictateur de Bagdad, dont les troupes sont très mai en point, a voulu casser l'élan de ses adversaires en passe de lui infliger une sévère défaite militaire.

A cet égard, fait inhabituel, M. Bush a ouvertement évoqué « un autre moyen d'arrêter le bain de sang », à savoir que «l'armée et le peuple irakiens prennent les choses en main et forcent le dictateur à céder le pouvoir ». Pour se part, le premier ministre israélien pense que celui-ci « sera renversé ». Un porte-parole du Pentagone a assuré n'avoir aucune confirmation des rumeurs toutes chaudes d'une tentative de coup d'état à Bagdad. Reste à savoir si, plutôt que de capituler sans conditions, Saddam Hussein ne choisira pas de se battre . En désespoir de cause.

**JACQUES DE BARRIN** 

### La situation militaire

### Aucun ralentissement dans les bombardements

Les porte-parole militaires américain, britannique et saoudien ont souligné, vendredi soir 15 février à Ryad, que l'offre de se retirer du Koweit sous certaines conditions formulée par l'Irak n'avait pas raienti les bombardements opérés par les forces alliées. Le général américain Richard Neal a déclaré que les alliés avaient, ces dernières vingt-quatre heures, effectué 2 600 sorties aériennes, ce qui porte le nombre de sortie à plus de 73 000 depuis le début de la

Aucun appareil n'a été perdu au combat, mais un appareil A-6E a été mis hors d'état de manqué sur le porte-avions USS America. Les deux hommes d'équipage se sont éjectés. Un appareil F-15E a détruit un hélicoptère irakien, au cours d'une mission contre des rampes de missiles Scud, a ajouté le général

Le colonel d'aviation britannique Niall Irving a déclaré, de son côté, que les bombardiers britanniques Tornado avaient touché

19 abris d'avions en Irak et que des Tornado et des Jaguar avaient pilonné des positions d'artillerie irakiennes au Kowest. Un porte-parole de la marine britannique a fait état, pour sa part, de l'attaque d'un navire irakien de ravitaillement par des missiles Sea Skua tirés par un hélicoptère de l'aéronavale, dans le Golfe. Le navire a pris feu, a-t-il dit.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Irakiens ont lancé une attaque au missile Scud contre le port saoudien de Djoubail, dans le nord-est du pays, a annoncé un communiqué de l'arcaine. Cette attam n'a causé aucun dégât aux installations de la ville.

Huit heures après l'annonce de la proposition irakienne de retrait du Koweit, les faubourgs de Bagdad ont été bombardés avec intensité pendant quarantecinq minutes, vendredi soir. Il n'y avait pas eu de raid aérien sur Bagdad dans la journée. -(Reuter, AFP, AP.)

### Comme dans les manuels...

Suite de la première page

Le but des opérations est de porter des coups aussi puissants, aussi répé-tés et aussi imprévisibles que possi-ble dans la profondeur du territoire adverse pour en désorganiser sa défense, briser ses contre-attaques dans l'œuf et pour empêcher son armée de vouloir se rétablir.

Cette doctrine, propre à l'armée de terre américaine et dite de la frappe en profondeur, a été adoptée par l'OTAN. Elle a correspondu au souci de l'Alliance atlantique de s'adapter, à l'époque, à un mode d'attaque du pacte de Varsovie qui consistait à échelonner ses forces en vagues de pression successives pour produire des percées sur les arrières des armées occidentales.

A quelques détails près, les stratégies de la coalition face à l'Irak ont fait leur une telle tactique. Pour une double raison. D'une part, l'armée irakienne est fille de l'Armée rouge, dans sa composition, ses matériels et ses procédures sur le terrain. D'autre part, le poids du commandement américain, qui fournit le gros des effectifs engagés dans la reconquête du Koweit, est tel dans les états-majors alliés que l'opération Tempête

du désert doit fatalement beaucoup « Airland Battle 2 000 ».

Dès le départ, il s'est agi d'user de la force aérienne pour voir loin et frapper loin en concentrant les raids sur le sol irakien: dans l'espoir de neutraliser l'infrastructure adverse de commandement, de communications et de riposte par des assauts sélectifs. puis massifs. Dans un deuxième temps, il s'est agi, une fois l'aviation irakienne exclue de son propre ciel, de s'en prendre, toujours par le moyen de ces attaques aériennes sur les arrières et la logistique, à la capacité de Saddam Hussein d'appuyer ses premières lignes sur le front koweito-saoudien.

l'Irak a répliqué en faisant le gros dos, espérant durer le plus longtemps possible en se mettant au maximum à l'abri des coups. Si l'on prend pour argent comptant les évaluations, avancées par les Américains, des destructions subies par l'Irak, c'est l'équivalent de cinq divisions blindées irakiennes qui auraient déjà été «consommées» en un mois sous les bombardements alliés. Ce n'est pas négligeable, mais cela ne rend pas compte de l'aptitude des divisions

restantes à continuer ou non le combat, même si elle s'est probablement très dégradée sous l'effet des pilonnages. C'est ce qui devrait contrain-dre les coalisés à passer à une autre étape de l'opération « Tempête du désert ».

De ce point de vue, le manuel tac-tique FM 100-5 de l'armée de terre américaine ou le concept «Airland Battle 2000» ne sont pas en soi une référence déterminante. Le contexte géopolitique qui fut le leur, à savoir un engagement de l'OTAN face à des forces du pacte de Varsovie sur une terre aussi familière que l'Europe centrale, a peu de similitudes avec celui du Proche-Orient.

Après les trois premières semaines de bombardements dans la profondeur du territoire adverse, les raids d'avions et les tirs d'artillerie ont commencé, durant la dernière semaine de ce mois écoulé, à se focaliser sur les positions irakiennes au Koweit, comme s'il s'était agi, pour les coalisés, de se préparer à lancer

Les lignes de l'avant, les pièces d'artillerie (et notamment les batte-ries de missiles chimiques Frog), les routes et les ponts, les stocks de munitions, comme les parcs de blindes et les réserves de carburant au Koweit, sont des cibles de choix pour les avions et les obusiers alliés. L'immobilité de ces objectifs, enfouis sous un sable protecteur, facilite leur attaque à la différence des Scud dont l'effet, en Arabie saoudite et en Israël, aura finalement été plus psychologique que militaire.

8: Le secrétaire américain à la

9: Le vice-premier ministre ira-

kien, M. Hammadi, apporte à Téhéran la réponse de M. Saddam Hussein aux « idées » de paix du

président Rafsandjani qui se dit

défense, M. Dick Cheney, et son chef d'état-major interarmes se

rendent en Arabie saoudite.

décu par son contenu.

Si ces raids directs sur des positions irakiennes au Koweit laissent présager que, du côté des coalisés, la guerre terrestre approche, il paraît difficilement concevable que la reconquête de l'émirat puisse revêtir a forme d'un assaut frontal. Les manuels américains excluent cette éventualité : toute attaque en ligne d'assaillants qui souhaitent, de surcroit, limiter la «casse» serait malvenue quand c'est, au contraire, en canonnant l'arrière-garde immédiate d'un adversaire qu'on rend impossible\_son\_maintien\_sur\_le\_front.

D'où, dans les états-majors américains, la perspective de ces opérations de forces spéciales ou de commandos, menées avec des effectifs importants - de la taille d'une brigade - et soutenues par des moyens diversifiés - comme les hélicoptères Apache armés de missiles Hellfire ou les avions A-10 équipés de missiles Maverick -, contre les secteurs les plus fortifiés du Koweit avant d'en appeler à des formations plus lourdes, à base de chars, qui viendraient balayer ce qui demeurerait de l'armée irakienne.

Après l'euphorie technologique des premières heures, qui fit croire à une guerre-éclair au lendemain du 17 ianvier, et après le raid, ai controversé du 13 février sur le «bunker» de Bagdad, l'opération « Tempête du désert »est peut-être entrée dans ses 300 derniers mètres, les plus durs, ceux qui sont réservés à la charge finale de l'infanterie.

**JACQUES ISNARD** 

# Un mois de guerre

Voici un rappel des principaux événements de la guerre du Golfe depuis le début des hostilités, il y a un mois:

#### JANVIER 1991

17: La Maison Blanche annonce que l'opération « Tempête du désert » pour la « libération du Koweit a commencé » à 00 h 00 GMT.

Quatre pays participent aux pre-miers bombardements sur l'Irak: Etats-Unis, Royaume-Uni, Koweit et Arabie saoudite. La France intervient au Koweit. Selon des estimations alliées, 80 % des objectifs sont atteints.

18 : Premier tir de missiles SCUD sur Israël : 12 blessés. Un autre, envoyé sur Dahran (Arabie saoudite) est détruit par un missile saudine) est detruit par du missue anti-missile américain Patriot. Washington, Moscou, Paris et Lon-dres adjurent Jérusalem de ne pes riposter. Le ministre israéliem de la Défense, Moshe Arens affirme que l'Etat hébreu le fera « au moment opportun».

Les premiers Irakiens sont faits prisonniers lors d'une opération navale.

19 : Nouveaux tirs de missiles contre Israel : 10 blessés. Attaque massive des alliés contre des cibles irakiennes.

20 : Les Etats-Unis déploient en Israel des batteries de missiles Patriot. La télévision irakienne montre sept aviateurs alliés captu-Alors que les responsables politi-

ques et militaires alliés semblent de plus en plus tabler sur un conflit long, Saddam Hussein affirme que l'Irak « n'a pas encore utilisé toutes ses forces et ses armes ». Tirs de Scud sur Ryad et Dah-

ran: 12 blessés. 21 : Radio-Bagdad annonce que quelque 20 prisonniers ont été placés sur des sites stratégiques. Malgré l'intensité des raids, les

alliés reconnaissent que les princi-paux objectifs militaires irakiens estent opérationnels. 22 : Un Scud touche de plein

fouet un immeuble de Tel-Aviv: morts, 96 blessés. Premier accrochage entre forces terrestres américaines et irakiennes en territoire saoudien, près de la

frontière koweitienne. 23 : Bombardement de Bassorah (sud de l'Irak). Nouveaux tirs de SCUD sur l'Arabie saoudite et sur Israël:

interceptés par des Patriot. 24: Les avions français menent leur premier raid en Irak. Trois avions irakiens tentent une

attaque contre des batiments de la flotte alliée : 2 sont abattus. Reprise de l'ilôt koweitien de Qarawa, première libération «symbolique» du territoire koweitien, selon le gouvernement en exil. 25 : Un mort, 70 blessés en Israël, un mort et 30 blessés à

Ryad dans des attaques de SCUD.

Washington et Ryad accusent l'Irak de déverser d'énormes quan-tités de pétrole dans le Golfe, provoquant une très grave marée noire. Le lendemain, raid améri-

cain sur les canalisations du terminal koweitien d'Al-Ahmadi, réduisant le flot de pétrole à « un filet » . 26 : Sixième attaque contre Israël: 2 blessés, suivie d'un tir de missiles sur Ryad.

Sept avions irakiens se posent en Iran, selon Téhéran qui annonce leur « saisie jusqu'à la fin de la guerre», et réaffirme sa stricte neu-

28: Un SCUD tombe en Cisjordanie occupée. Saddam Hussein affirme que ser SCUD ont une « capacité nucléaire, biologique et chimi-

29: Tirs de roquettes contre israël, revendiqués par l'OLP, en signe de solidarité avec l'Irak.

Jérusalem riposte en pilonnant le camp de réfugiés palestiniens de Rachidiyé au Liban-sud (3 morts). Déclaration commune américano-soviétique, évoquant la possibi-lité d'un cessez-le-feu si l'Irak s'engageait sans équivoque à se retirer du Koweit. Ancun changement dans la politique américaine, selon

M. Chevenement, ministre fran-çais de la défense, démissionne du uvernement. Il est remplacé par M. Pierre Joxe.

30 : Offensive irakienne dans le Français à la cohésion face aux nord-est saoudien et notamment

Premier affrontement terrestre d'envergure après deux semaines

Seion les alliés, 89 avions irakiens au total sont passés en Iran (16 selon Téhéran). Annonce d'une seconde marée

noire au large de l'Irak. 31 : Poursuite des combats à Khafji. Confusion sur la reprise de la ville.

FÉVRIER

son territoire par des B-52 amér

cains venus de Grande-Bretagne à

2: Le président iranien Rafsand-jani annonce qu'il a transmis à M. Saddamm Hussein une « idée» devant permettre d'élaborer un

4 : Se référant à l'initiative ira-

nienne, Washington fait savoir

qu'il ne voit pour le moment Raucun sujet de médiation ».

Successeur de M. Chevenement

7: M. Mitterrand appelle les

au ministère de la défense,

M. Pierre Joxe se rend une pre-mière fois dans le Golfe.

«épreuyes» et aux «sacrifices».

destination du Golfe.

plan de paix.

Khafji ».

#### Nouvelle attaque de Scud irakiens contre Israel 11: Après avoir entendu les

informations rapportées du Golfe par M. Dick Cheney et le général Powell, le président Bush annonce que la phase des raids aériens con-tre les forces irakiennes est prolon-1": Revendiquant «une vic-toire», Bagdad annonce avoir donné l'ordre à ses troupes de se retirer après «la bataille de

Nouveaux tirs de Scud contre Israël et l'Arabie Saoudite. La France autorise le survol de

> □ Le président de CBS News confirme que Bob Simon et son équipe sont à Bagdad. - Le prési-dent de CBS News, M. Eric Ober, a confirmé vendredi 15 février, que le journaliste Bob Simon et les trois membres de son équipe, disparus le mois dernier dans le nord du désert saoudien, étaient bien détenus à Bagdad. Confirmant des informations données par la chaîne d'information CNN, M. Ober a ajouté que les quatre hommes, dis-parus près de la frontière koweïtienne le 21 janvier dernier, étaient dans la capitale irakienne depuis

> deux semaines. Le correspondant

12 : M. Pierre Joxe rencontre le président Bush et les responsables militaires américains à Washing-

13: MM. Michel Rocard et Pierre Joxe se rendent en Arabie saoudite.

Plusieurs centaines de personnes

sont tuées par le tir de deux missiles dans un abri du centre de

Emissaire de M. Gorbatchev, M. Primakov reacontre à Bagdad le président Saddam Hussein.

15: Bagdad annonce que l'irak est prêt à se retirer du Koweit dans le cadre d'un règlement négocié de la guerre.

de CNN à Bagdad, Peter Arnett, avait affirmé que le sort des quatre hommes serait décidé par le président Saddam Hussein. D'après lui, l'équipe avait été interceptée à la frontière koweitienne par une patrouille irakienne en jeep. Selon Peter Arnett, trois des hommes portaient des uniformes militaires au moment de leur interception et les quatre détenus, toujours interrogés par les services de renseignement irakiens, pourront soit être relachés, soit être considérés comme prisonniers de guerre ou espions. - (AFP.)

Les réactions aux propositions irakiennes

### Les conditions de Bagdad

Voici les conditions mises à un retrait du Kowelt par le Conseil de commandement de la révolution irakienne dans son communiqué diffusé vendredi 15 février :

« Premièrement : l'Irak est prêt à coopérer avec la résolu-tion 660 du Conseil de sécurité des Nations unies dans le but de parvenir à une solution politique honorable englobent le retrait (du Kowett). Ce premier pas, dont l'application est demandée à l'Irak, et qui constitue un engagement de sa part sur la cuestion du retrait est lié à ce qui suit :

1. - Cessez-le-feu immédiat et total des opérations terrestres, maritimes et aériennes;

2. - Annulation dès le début par le Conseil de sécurité des résolutions 661, 662, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 674, 677 et 678 et de toutes les conséquences qui en découlent. Abrogation de toutes les décisions de boycottage, mesures d'embargo et autres sanctions adoptées par certains pays contre l'irak, individualisment ou collectivement dès avant le 2 août 1990, sanctions qui sont à l'origine de la crise du Golfe. Ainsi, la situation doit redevenir ce qu'elle était, sans que l'Irak ait à subir une quelconque consequence néga tive, quelle qu'elle soit ;

Retrait des Etats-Unis et des autres pays participant à l'agression, de même que tous les États qui ont envoyé des troupes, des armes et du matériel dans la région du Proche-Orient et du Golfe, avant et après le 2 août, qu'ils soient déployés sur terre, en mer, dans les océans ou dans les golfes. Le retrait doit se faire dans un délai d'un mois à partir du cessez-le-feu, y compris l'armement et les équipements que certains pays ont livrés à Israel sous pré texte de la crise dans le Golfe:

4. - Retrait d'Israēl - en application des résolutions de l'ONU - de la Palestine et des territoires arabes qu'il occupe au Golan syrien et au Liban. Au cas où Israël ne se retirerait pas, le Conseil de sécurité devra appliquer contre lui les mêmes mesures que celles adoptées contre l'Irak :

5. - Garantie totale des droits historiques de l'Irak sur terre, su mer et dans les airs dans toute solution politique;

6. – L'arrangement qui sera convenu sera basé sur la volonté du peuple exprimée démocrati quement et non sur base des privilèges acquis à la famille (régnante koweitienne) des Al-Sabah. Sur cette base, les forces nationales et islamiques doivent participer fondamentalement à cet arrangement».

Deuxièmement : Les pays qui ont participé à l'agression et à son financement s'engagent à reconstruire ce qu'ils ont détruit en Irak, à leur propre compte. sans que l'irak ait à en supporter les coûts.

Troisièmement : Annulation de toutes les dettes dues aux pays agresseurs du Golfe et étrangers par l'Irak et les pays de la région qui ont été lésés par l'agression sans y avoir participé directement ou indirectement.

Il faut établir entre pays riches et pays pauvres de la région, des relations sur la base de la justice et de l'équité, d'une façon qui fixe aux pays riches des engagements clairs pour le développement dans les pays pauvres, et sur la base du principe qui veut que les pauvres aient le droit de partager la richesse des nantis. Il doit être mis un terme au double langage dans le traitement des problèmes des peuples et des nations, qu'il s'agisse du double langage de l'ONU ou d'un quelconque pays.

Quatrièmement : Les pays du Golfe, y compris l'Iran, doivent avoir la liberté de convenir entre eux des arrangements de sécurité pour la région et d'organiser leurs relations, sans aucune ingérence extérieure.

Cinquièmement : La région du Golfe doit être déclarée libre de toute base militaire étrangère et de toute autre forme de présence militaire étrangère, avec un engagement de tous à res-Pacter cet engagement. s -(AFP, AP.)

# En Arabie saoudite, rejet ferme et résolution intacte

L'Arabie 'saoudite a fermement «rejeté» ce samedi 16 février l'initiative irakienne et annoncé qu'elle « poursuivra l'opération, « Tempête du désert », jusqu'à la libération du Koweit ». Le communiqué saoudien souligne que «l'Irak pose aujourd'hui plus de conditions qui sont en contradiction avec sa volonté de retrait ».

**DHAHRAN** de notre envoyée spéciale

Vendredi après-midi, les officiels saoudiens ne cachaient pas leur très grand scepticisme sur les propositions énoncées par le Conseil de commandement de la révolution irakienne, affirmant que celles-ci n'étaient qu'une nouvelle tentative pour gagner du temps et pour tenter de diviser la communauté internationale. Même le fait que Bagdad parle pour la première fois de « retrait du Koweit », devenu d'un trait de plume, le 8 août dernier, la dixneuvième province de l'Irak, n'avait pas ébranlé la volonté de poursuivre « cette guerre imposée » que les Saoudiens voudraient voir se terminer au plus

«L'Arabie saoudite veut un retrait sans condition, nous déclarait à cet égard un haut responsable saoudien; nous ne voulons plus de mots mais des actes. Les conditions posées sont encore plus nombreuses que celles du 12 août, c'est inacceptable ».

#### Mettre fin à un régime

Cette nouvelle « initiative » irakienne, destinée avant tout à l'usage de l'opinion publique arabe, est vue d'autant plus négativement à Ryad qu'elle risque d'accroître l'image d'un Irak vic-time des Etats-Unis et de ses alliés plutôt qu'agresseur du Koweit. Rien dans cette proposition, contradictoire en elle-même, n'est en tout cas de nature à faire fléchir Ryad qui, par la voix du roi Fahd, avait encore réaffirmé lundi dernier que « tout effort de paix serait futile s'il n'incluait pas la restauration du gouvernement lègitime du Koweït et le retrait de l'Îrak du Koweït et des frontières saoudiennes ».

Or, non seulement Bagdad réclame que tout arrangement soit basé sur la volonté démocratiquement exprimée du peuple

kowestien, mais, tels qu'exigés par l'Irak, les arrangements de sécurité et de paix prévus pour le futur reviendraient en gros à livrer la région du Golfe aux seules ambitions irako-iraniennes, une perspective peu rassurante pour l'Arabie saoudite. Certes, soulignaient de nombreux Saoudiens, « nous voulons la paix » mais si Saddam Hussein la veut aussi vraiment, « il sait ce qu'il doit faire ».

En fait, sans le dire, tout arranment qui maintiendrait le président irakien au pouvoir serait, vu d'ici, catastrophique, tant il est vrai que si l'Arabie saoudite n'a jamais voulu la destruction de l'Irak, elle n'a ou'un rêve : la fin du régime de Saddam Hussein.

Loin d'interpréter cette proposition comme un signe de fai-blesse ou d'essoufflement, on aurait plutôt tendance ici à répondre à cette « initiative » par une accélération du processus militaire de nature à couper court à toute tentative de diversion qui prolongerait une situation risquant de devenir de plus en plus

inconfortable. Certains soulignent bien que c'est la première fois depuis longtemos que l'Irak mentionne à nouveau le Koweit en tant qu'entité et parle d'un retrait mais, dit-on, s'il y a la moindre chance que cette proposition traduise un essoufflement, il ne faut surtout pas laisser à Saddam Hussein un moment de répit qui lui permettrait de refaire ses forces.

Se refusant pour sa part à tout commentaire de nature politique, le porte-parole militaire saoudien s'en est tenu vendredi à l'énoncé quotidien des opérations militaires de la force conjointe, poursuivant comme si de rien n'était la routine quotidienne d'une guerre qui entre dans son deuxième mois.

Plus prompts peut-être à se raccrocher au moindre signe d'espoir, les jeunes Kowestiens du bureau d'information de Dhahran ont bruvamment manifesté vendredi après-midi leur ioie en déployant de grands drapeaux et en s'embrassant d'allégresse après l'annonce des premiers mots de la déclaration irakienne. Mais cette

joie a été de courte durée et ils ont vite compris que ce ne serait pas demain qu'ils retrouveraient leur pays.

En sin de soirée d'ailleurs, le premier ministre et prince héritier du Kowest, Cheik Saad, devait déclarer : « Pour moi cette initiative n'offre rien de nouveau. L'Irak pose plus de conditions, qui montrent que le dirigeant de Bagdad ne veut pas respecter les réso-lutions de l'ONU. S'il est sérieux dans sa volonté d'arrêter la guerre, il doit agir rapidement pour se conformer à toutes les résolutions du Conseil de sécurité, qui ne regrésentent pas la volonté d'un groupe d'Etats mais celle de la communauté internationale.» Et, pour bien montrer que rien n'avait changé, un porte-parole de l'état-major koweitien, le capitaine Awad, annoncait: « En tant que membre des forces arabes conjointes, l'armée koweittenne poursuivra sa täche et se battra iusau'à la libération totale du

#### Le moral des troupes de Bagdad

« Nous souhaiterions croire ce que dit Saddam Hussein, nous affirmait pour sa part un responsable koweitien, mais nous n'avons plus confiance; il nous a dit le 1º août qu'il n'attaquerait pas le Kowest et, le lendemain, il l'a fait. S'il veut se retirer, qu'il le fasse, qu'il ne se contente pas de le dire. Il n'y a que deux interprétations possibles de cette déclaration: soit il veut sauver son peuple et son pays, soit il veut gagner du temps, pariant sur un changement de la conjoncture internationale. Nous penchons plutot pour la seconde hypothèse. »

Du côté des militaires alliés, la seule réaction commune se résumait ainsi : « Tout continue comme avant. » « Les Etats-Unis et les forces alliées vont continuer leur campagne pour éjecter l'Irak du Koweil », devait déclarer le général Richard Neal, dont le quelques minutes le rejet par le président Bush de la déclaration de Bagdad. «Il n'y a eu aucune modification a notre programme de la journée », a précisé l'officier américain, avant d'ajouter : « Bien que la déclaration du gouvernement trakien marque un léger changement dans son attitude, cela pourrait être une ruse pour conduire les partenaires de la coalition dans un faux sentiment

s'interroger sur les conséquences de cette déclaration sur le moral des troupes irakiennes, déjá ébranlé après avoir vu effacés en

Saddam de renaître de ses cendres

et de monter une contre-allaque. 9

Sur le plan militaire, on doit

ومنصرت الما

च्या १५३१ <del>वृद्धि</del> चन्द्र १५३१ <del>वृद्धि</del>

والمرصورة بأبياء المنادات

**نور** والمتناولة أنَّا الله

THE CASE OF SEC.

المراجعة والمديدة الماديدة المديدة الم والمستنبع المستنبية والمديدة المديدة ا

— × × ×

une déclaration les huit ans de sacrifices de leur guerre contre l'Iran. Si les civils avaient bien accepté le « cadeau iranien », ne voulant y voir que la perspective de paix qu'il ouvrait avec Téhé-ran, on laissait entendre à Bagdad, en septembre, qu'il n'en était pas de même chez les militaires et que le parti Baas au pouvoir avait, après cette affaire, pris soin d'envoyer des « militants chevronnés » auprès des troupes déjà déployées au Kowell pour leur dire que, cette fois, il n'en serait pas de même et que le Koweit n'était pas l'Iran. Vivant dans des conditions pour le moins difficiles, assoramés par les bombardements continuels, que peuvent aujourd'hui ressentir les soldats irakiens s'ils savent que, demain, des négociations peuvent gommer leurs sacrifices d'aujourd'hni?

Bien qu'organisées par le pouvoir, les manifestations constatées à Bagdad après la lecture du communiqué du Conseil de la révolution, sont sans doute, d'ailleurs, des manifestations en faveur de la paix, même si l'abandon du Koweit doit en être le prix. Après dix ans de guerre, scule la paix n'a plus de prix à Bagdad et l'on peut penser que les soldats irakiens, qui se sont toujours mieux battus sur leur sol qu'à l'extérieur, partagent cette opinion et que, au moins, le doute sur la valeur de leur présence au Koweit s'est installé chez eux.

Il est certes trop tôt pour en tirer des conclusions mais une chose est sûre : cette déclaration surprise n'altérera pas la volonté des alliés qui renforcent chaque jour leur pression militaire. « Nous espérons que la prochaine étape sera Koweil-City », affirmait ainsi vendredi, un officier qui faisait partie des quatre-vingt mille marines déployés sur le sol saoudien et qui ont pris ces derniers jours, avec leurs chars et missiles, de nouvelles positions le long de la frontière. Plus ou'une éventuelle perspective de paix, c'est la date de l'offensive terrestre qui occupe ici tous les esprits des soldats, persuadés qu'ils n'ont plus longtemps à attendre.

FRANÇOISE CHIPAUX

Un scepticisme absolu

Cela ne fait qu'une de plus.» Avant même que la « proposition » irakienne soit rejetée par les Américains, les journalistes saoudiens croisés dans l'aprèsmidi du vendredi 15 février dans les couloirs de l'hôtel Hyatt, où se tient tous les jours le briefing américain, se montraient d'un scepticisme absolu, à l'unisson des militaires améri-

de notre envoyé spécial

« Il a déjà menti plusieurs fois.

Alors que Desert Shield, la radio des forces armées que peuvent écouter tous les Saoudiens angiophones, multipliait les « directs » fiévreux avec le Pentagone - ainsi qu'avec les iournalistes américains à Bagdad -, guettant et commentant tout au long de l'après-midi les réactions et les développements, les médias sacudiens observaient sur l'événement un mutisme total. Pressé de ques-

tions, l'officier saoudien quotidiennement chargé de faire le point des opérations militaires se refusait à toute extrapolation politique. La presse sacudienne en langue anglaise de samedi, qui consacre ses manchettes au rejet par les alliés de la proposition irakienne, ne fait d'ailleurs mention d'aucune réaction gouvernementale particulière.

De source officieuse, ondémentait pourtant que ce silence traduise un embarras des autorités : « On a vu Saddam envahir le Koweit et nous nous sommes nous-mêmes sentis menacés comme l'a encore rappelé hier le roi Fahd à votre premier ministre Michel Rocard. Comment voulez-vous que nous souscrivions à une demande de retrait des troupes alliées du pays qui nous replacerait sous la menace de Saddam? Qu'est-ce qui l'empêcherait alors, demain, de recommencer?»

DANIEL SCHNEIDERMANN

### Le Conseil de sécurité des Nations unies divisé

Les membres du Conseil de sécurité, qui se sont consultés en privé, vendredi 15 février. sur la situation dans le Golfe, sont divisés sur le sens à donner à la proposition irakienne.

NEW-YORK (Nations unles) correspondance

La déclaration de Bagdad n'a pas modifié les travaux du Conseil de sécurité, vendredi 15 février. Au mieux, selon les diplomates, les propositions du Conseil révolutionnaire de l'Irak ont « perturbé » les débats de cette deuxième journée consécutive de réunion à huis clos. Seule absente : la délégation irakienne. L'ambassadeur M. Al Anbari, qui devait participer à la réunion à huis clos du Conseil, est tombé diplomatiquement souffrant.

Le premier à réagir a été l'ambassadeur du Kowelt. Rejetant le communiqué de Bagdad, M. Abul Hassan a estimé que les conditions de Bagdad étaient « inacceptables ». Interrogé sur le fait de savoir si son pays pouvait vivre auprès d'un Irak dirigé par M. Saddam Hussein, M. Abul Hassan n'a pas mâché ses mots : « Même s'il se retire du Koweit, il passera en procès comme criminel de guerre. Nous sommes tran-

L'ambassadeur américain M. Thomas Pickering a réitéré la position intransigeante du président Bush, tout en demandant des clarifications à Bagdad. De son côté, le très direct ambassadeur britannique, Sir David Hannay, a \* renchéri en déclarant : « Les

douze résolutions du Conseil sont en train d'être appliquées par les alliés sur le champ de bataille et les neuf conditions de Bagdad ne sont pas acceptables. » S'adressant au Conseil, et qualifiant lui aussi les conditions de l'Irak d' « irréalisables », l'ambassadeur français M. Pierre-Louis Blanc a conclu qu' « une initiative du Conseil de sécurité visant à la suspension des hostilités serait sans objet ». Il a ajouté : « Dans les circonstances présentes elle ne s'accompagnerait d'aucune perspective politique.»

#### Cuba demande l'arrêt des bombardements

Parmi les autres membres permanents du Conseil, la Chine n'a pas prononcé un mot, mais l'URSS s'est montrée ambiguée. Toute la matinée le représentant rmanent adjoint de Moscou, M. Valentin Lozinsky, a déclaré aux journalistes que selon lui la déclaration de Bagdad n' « était que propagande ». Plus tard pourtant le numéro un de la délégation soviétique, l'ambassadeur Yuli Vorontsov, a qualifié les propos de M. Saddam Hussein de « développement positif ».

Certains pays, dont une majorité de pays non alignés, ont estimé que l'annonce de Bagdad était un élément « nouveau et positif ». L'ambassadeur du Yemen, M. Al-Ashtal du Yémen devait même ajouter : « Ce n'est pas à un pays à rejeter ou à accepter cette proposition. Il faut qu'elle soit examinée très sérieusement par le Conseil en entier. »

Le débat devait donner lien à un échange très vif en séance

entre les ambassadeurs cubain et américain. M. Alarcon, le Cubain, a présenté trois projets de résolution : la première « demande » l'arrêt des bombardements des villes irakiennes; la deuxième « décide » de créer un comité ad hoc de tous les membres du Conseil pour examiner la situation dans la région; et la troisième *« demande* » les bons offices et la médiation du secrétaire général. L'ambassadeur américain, M. Thomas Pickering a contré ces projets : « Deux ne sont pas nécessaires, et le troisième est inacceptable », a-t-il tranché. Parlant du rôle de M. Perez de Cuellar, M. Pickering a ajouté : « Ce n'est pas facile pour le secrétaire général de négocier avec un gouvernement qui l'a traité d'assassin. » L'ambassadeur américain faisait allusion aux dernières accusations de Radio-Bagdad qui accusait vendredi le secrétaire général d'être un « outil de la politique américaine», un « sale criminel » et un « complo-

Selon des rumeurs persistantes et non vérifiées, dans les corridors de l'ONU, M. Saddam Hussein serait en train de lutter pour conserver son ponyoir. L'absence caractéristique de l'ambassadeur d'Irak devait d'ailleurs nourrir ces bruits et l'ambassadeur d'Arabie saoudite a déclaré : « Cela ne me surprendrait pas du tout. Mettez-vous à la place du peuple irakien, vous essaierlez vous aussi de vous débarrasser de lui (...). »

La réunion « formelle à huis clos » du Conseil de sécurité devait se poursuivre samedi. **AFŞANÉ BASSIR POUR** 

### Les douze résolutions de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté 12 résolutions concernant la crise du Golfe depuis l'invasion du Koweit par l'Irak. le 2 août dernier :

de confiance qui permettrait à

- 2 août : le Conseil de sécurité « exige » à l'unanimité « le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces irakiennes sur les positions qu'elles occupent » (résolution 660).

- 6 août : le Conseil « prône » le boycottage com-mercial, financier et militaire de l'Irak par 13 voix pour et 2 abs-tentions (Cuba, Yémen) (résolution 661).

- 9 août : ∉L'annexion du Kowelt par l'Irak, quels qu'en soient la forme et le prétexte, n'a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue». Cette résolution 662 est adoptée à l'unanimité. - 18 août : la résolution

664, adoptée aussi à l'unani-

mité, exige que l'Irak « autorise et facilité le départ immédiat du Kowelt et de l'Irak des nationaux des Etats tiers ». - 25 août : le Conseil de sécurité autorise l'usage de la force afin de faire respecter l'embargo contre l'Irak. La résolution 665 est adoptée par 13

voix et 2 abstentions (Yémen,

- 14 septembre : Le Conseil demande que l'aide alimentaire éventuellement envoyée à l'irak et au Koweit soit acheminée et distribuée par l'ONU, le CICR et d'autres organisations internationales ou sous leur supervision (résolution 666).

- 16 septembre : le Conseil condamne *e énergiquement* » et à l'unanimité l'Irak pour ses « actes agressifs contre des locaux et du personnel diplomatiques au Kowelt, y compris l'enlèvement de ressortissants étrangers qui se trouvaient dans ces locaux » (résolution 667). Leur libération immédiate et celle de tous ceux qui sont retenus en otages aussi bien en Irak qu'au Koweit - sont exigées.

- 24 septembre : Le Conseil demande à l'unanimité au Comité des sanctions d'examiner toutes les demandes d'assistance qui seront formulées par les pays éprouvant des dif-ficultés économiques en raison de leur respect de l'embargo contre l'irak (résolution 669).

- 25 septembre : Le Conseil décrète, par 14 voix pour et 1 voix contre (Cuba) l'embargo aérien contre l'Irak. Cette résolution 670 décide également l'immobilisation de tout navire irakien relâchant dans un port étranger s'il est soupçonné d'avoir violé l'embargo.

- 29 octobre : Le Conseil condamne par 13 voix et 2 abstentions (Cuba, Yémen) «les agissements des autorités et de forces d'occupation irakiennes » au Koweit (résolution 674).

- 29 novembre : Le Conseil condamne à l'unanimité les tentatives irakiennes de modifier la démographie du Koweit et confle à l'ONU la garde d'une copie du registre d'état civil de

ce pays (résolution 677). - 29 novembre : Le Conseil autorise l'usage de la force, si les troupes irakiennes ne se sont pas retirées au plus tard le 15 janvier 1991 du Koweit (résolution 678).

्य प्रशेष क्रिय

du Nord (San-Luis Potosi, Zacate-

ou lui communiquer un esc



Les réactions aux propositions irakiennes

### Pour Israël, un « écran de fumée » et la preuve de la nervosité de Bagdad

nouveau », « une ruse », « un écran de fumée ». Sans éprouver le besoin de formuler une réaction en bonne et due forme, les milieux officiels israéliens n'en ont pas moins rejeté, vendredi 15 février, la dernière initiative

action intact

JÉRUSALEM

de notre correspondant

La position de l'Etat hébreu est connue : il ne saurait y avoir de «lien» entre la crise née de l'occupation du Koweit et le conflit israélo-arabe, sauf à récompenser l'agression irakienne et à transformer Saddam Hussein en héros de la cause palestinienne. Or, sur les neuf conditions énumérées dans le communiqué du Conseil du com-mandement révolutionnaire irakien, six concernent directement Israël, et non des moindres, puisque le régime de Bagdad, comme il l'avait fait le 12 août dernier, lie un éventuel retrait de ses troupes du Koweît à un retrait israélien des territoires occupés (Cisjordanie, Gaza et plateau du Golan).

Dans le même temps, les milieux dirigeants et les experts israéliens disalent ne pas pouvoir confirmer les différentes rumeurs sur un coup d'Etat ou une tentative de coup d'Etat à Bagdad. L'opinion dominante, dans ces milieux, est que la démarche irakienne manifeste clairement des signes de nervosité, sinon de panique, de la part de Saddam Hussein au trentième jour d'une campagne de bombardements qui a di commencer à entamer le moral et les capacités de son

Le communiqué de Bagdad « prouve que Saddam Hussein com-mence à comprendre qu'il est dans une mativaise posture», a déclaré le ministre de la défense, M. Moshe

des affaires étrangères à la Knesset, M. Eliyahu Ben Elissar, y voit « un M. Elyanu Ben Elissar, y volt « un truc témoignant d'une nervosité croissanie de la part de Bagdad ». Le président de l'Etat, M. Haïm Herzog, parle d'une « farce ». Pour le travailliste tizhak Rabin, ancien ministre de la défense, « Saddam cherche à semer la confusion dans la coalition tout en depart, des la coalition tout en donnant des signes de faiblesse »; ce n'est surtout pas le moment, pour les alliés, a-t-il ajouté, de relacher leur pres-

mulées dans le communiqué irakien, les dirigeants israéliens ne doutaient pas que les Etats-Unis accueilleraient avec un « non » catégorique la dernière initiative de Bagdad. On n'en a pas moins éprouvé un certain soulagement, vendredi en fin de journée à Jérusalem, en enregistrant la réponse du président George Bush. Elle intervenait à la suite d'un moment de flottement et d'interrogations en Israël, alors que radios et télévi-sions avaient interrompu leurs pro-

Ces derniers - et notamment M. Ehud Yari, un des meilleurs spécialistes israéliens du monde arabe - n'en relevaient pas moins certaines nuances de formes dans le communiqué irakien, traduisant peut-être une évolution du régime de Bagdad (voire des divisions au sein de l'équipe dirigeante). Ainsi, pour la première fois, le Conseil du commandement de la révolution fait-il état de sa disponibilité à par-ticiper à l'application de la résolution 660 du Conseil de sécurité de l'ONU - qui ordonne à l'Irak d'immédiatement évacuer le Koweit. En d'autres termes, l'Irak évoque la possibilité d'un retrait de ses

Dire que la démarche suscite quelque inquiétude à Jérusalem serait exagérée. Mais elle marque peut-être un tournant. Si elle irako-iraniennes, elle pourrait ouvrir la porte à l'un des scénarios les plus redoutés ici : celui d'un retrait irakien du Koweit qui laisserait le régime de Bagdad en

### Crispation

premier ministre, M. Itzhak Sha-mir, a fait valoir qu'il ne saurait, à ses yeux, y avoir de paix dans la région si M. Saddam Hussein reste au pouvoir. Simultanément, le chef des renseignements militaires, le général Amnon Shahak, expliquait que l'essentiel de l'armée irakienne était encore intact, même si le complexe militaro-industriel du pays a été ramené dix ans en

Les milieux officiels étaient encore très prudents dans leur éva-luation du rôle joué par l'URSS dans cette demière péripétie de la crise du Golfe. Jusqu'à nouvel ordre, relevaient-ils, l'URSS s'en tient à sa position initiale, celle qu'elle a défendue au Conseil de sécurité de l'ONU : exigence d'un retrait inconditionnel du Koweit. Mais, là encore, on pourrait déceler quelques signes d'inquiétude à Jérusalem : les dirigeants soviéti-ques paraissent décidés à rejouer un rôle de protecteurs importants à Damas comme à Bagdad. A court terme, c'est peut-être la perspective d'un Proche-Orient divisé en deux grandes zones d'influence qui se profile à nouveau, et cette évolution est perçue ici comme plutôt

crispation entre les Etats-Unis et Israel. En dépit d'une récente amélioration - marquée par un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, – les vieux dif-férends politiques de fond ont refait surface. Ils ont trait, bien sûr, à la situation dans les territoires occupés. Alors que plusieurs députés de la gauche israélienne avancent que le gouvernement s'apprête à mettre en œuvre un programme de développement des colonies de peuplement en Cisjor-danie et à Gaza, le gouvernement américain refuse toujours d'accor-

der sa garantie à un certain nom-

bre de prêts qu'Israël entend soili-

citer auprès de banques privées aux Etats-Unis pour financer l'in-tégration des juifs soviétiques. Il s'agit d'un montant global de 400 millions de dollars. Washing-ton estime n'avoir pas suffisam-ment d'assurances que cette somme ne servira pas à l'installation des nouveaux immigrants en Cisjordanie et à Gaza. Pour avoir publiquement critiqué le gouvernement américain à ce sujet, l'ambas-sadeur d'Israël aux Etats-Unis, M. Zalman Shuval, s'est fait réprimander par la Maison Blanche d'une manière jugée comme étant

M. Marlin Fitzwater, le porteparole de la Maison Blanche, a notamment déclaré : « Les déclarations publiques faites par l'ambas-sadeur d'Israël, critiquant les Etats-Unis, sont scandaleuses et dépassent les bornes d'un comportement acceptable de la part de n'importe quel ambassadeur d'un pays ami. Nous, nous méritons mieux de la part de l'ambassadeur d'Israël.» Geste inhabituel : le président Bush a fait part de sa mauvaise humeur dans un câble adressé à

sans précédent.

**ALAIN FRACHON** 

### « Une farce cruelle » estime le président George Bush

Voici le texte intégral de la déclaration faite par le président George Bush, vendredi 15 février. en réponse à la proposition irakienne de se retirer sous conditions du Koweit.

« A propos de la déclaration venue de Bagdad ce matin, quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai été heureux du fait que Saddam Hussein semblait comprendre qu'il doit maintenant se retirer sans conditions du Koweit en observation des résolutions ad hoc des Nations unies.

#### « Forcer le dictateur à se retirer »

tion de l'Irak paraît maintenant être une farce cruelle, détruisant les espoirs du peuple irakien dans le monde entier. Il semble qu'il y ait eu immédiatement une atmosphère de joie à Bagdad après cette déclaration, et cela réflète, je pense, le désir du peuple trakien de voir se terminer la guerre, une guerre que le peuple irakien n'a

» Non seulement la déclaration rakienne était pleine d'anciennes conditions inacceptables, mais Saddam Hussein a ajouté plusieurs nouvelles conditions. Nous avons été en contact avec les membres de la coalition et ils comprennent qu'il n'y a là rien de nouveau, exception faite de ce que, pour la première fois, l'Irak reconnaît peut-être qu'il doit quit-

ter le Koweit. » Laissez-moi l'affirmer une fois de plus, ils doivent se retirer sans conditions. Il doit y avoir une pleine application de toutes les résolutions du Conseil de sécurité, il n'y aura aucun lien avec les autres problèmes de la région, et les dirigeants légitimes du Kowelt

doivent rentrer au Koweit. Jus-

qu'à ce que commence un retrait

massif et visible des troupes irakiennes du Kowelt, les forces de la coalition, agissant au titre de la résolution 678 des Nations unies, continueront leurs efforts pour imposer le respect de toutes les résolutions des Nations Unies.

» Mais il y a un autre moyen d'arrêter le bain de sang, c'est que l'armée irakienne et le peuple irakien prennent les choses en main pour forcer Saddam Hussein le dictateur à se retirer, pour obéir aux résolutions des Nations unies et alors rejoindre la famille des pays épris de paix.

» Nous n'avons pas de querelle avec le peuple d'Irak. C'est avec le brutal dictateur de l'Irak que nous avons nos différends, et la guerre - je vous l'assure - suit le calen-drier. Bien sûr, nons voulons tous voir la guerre se terminer bientôt et avec des pertes limitées en vies humaines, et elle le pourrait si Saddam Hussein respectait sans conditions ces résolutions de l'ONU et faisait maintenant ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, très longtemps.

#### « Nous poursuivons nos objectifs»

» Je suis donc désolé qu'après analyse et lecture des déclarations de Bagdad dans leur intégralité elles ne montrent rien de nouveau. C'est une farce, c'est l'addition de nouvelles exigences

» Je me seus très triste pour le peuple d'Irak et pour les familles de ce pays qui ont probablement pensé, comme je l'ai fait ce matin, quand elles out entendu la déclaration, qu'il y avait peut-être une possibilité de paix aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas et nous continuerons. Nous poursuivrons nos objectifs avec honneur, décence, et nous n'échouerons pas ». — (AFP.)

### La Jordanie et l'Iran parlent de « geste positif »

Le monde arabe a réagi diversement à l'annonce faite par Bagdad d'un retrait conditionnel du Koweit. Certains pays membres de la coalition anti-irakienne – la rejettent « totale-Jordanie et Iran, notamment - y voient un geste « positif » pouvant contribuer au retour de la

Dans un communiqué commun. rendu public dans la soirée du vendredi 15 février au Caire, les ministres des affaires étrangères des six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que ceux de l'Egypte et de la Syrie, ont « rejeté totalement » l'offre de l'Irak, qu'ils estiment n'être « pas sérieuse ». Selon les chefs de la diplomatie de ces huit pays tous membres de la coalition antiirakienne, - la proposition de Bagdad « comporte des termes inacceptables » et « est rejetée dans son ensemble comme dans ses détails ». L'Irak, précisent-ils, doit « retirer immédiatement ses troupes du Koweil, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. »

En revanche, la Jordanie s'est félicitée de la proposition irakienne, que le ministre des affaires étrangères, M. Taher Al Masri, a qualifiée de « positive ». Selon lui, la communauté internationale doit répondre à cette initiative: «Les Etats européens ont un rôle essentiel à jouer, spécialement maintenant, a-t-il souligné, précisant que, cessez-le-feu devrait d'abord être annoncé pour ouvrir la soie à la discussion de solutions pacifiques.» Cependant, un haut responsable du gouvernement, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a estimé que le plus important était le fait que l'initiative irakienne ouvre la voie à un dialogue : « Les Améripeuvent pas tout simplement claquer la porte à quelque chose de positif. »

Selon un membre du comité exécutif de l'OLP en Jordanie, M. Mohamed Milhem, le rejet de la proposition irakienne provoquerait une rupture de la coalition : «La balle est maintenant dans le camp des alliés», a-t-il ajouté. Les dirigeants de l'organisation palestinienne à Tunis, qui ont accueilli « favorablement » l'initiative de Bagdad, considèrent que celle-ci « offre une grande occasion pour l'établissement d'une paix et d'une stabilité au Proche-Orient sur la base des résolutions de l'ONU et de la légalité internationale». Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, qui séjourne actuellement en Irak, avait été reçu jeudi par le président Saddam Hussein.

Yémen, où le Conseil de la prési-dence a qualifié l'initiative de Bas-dad d' « historique » et appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à décider un cessez-le-feu « immédiat ». Le conseil de la présidence. instance suprême du pouvoir au Yémen, a également invité les dirigeants arabes et islamiques à « assumer leurs responsabilités et à reprendre l'Initiative sur la vole d'une paix globale dans la région, du retrait d'Israël des territoires arabes occupés et du recouvrement par le peuple palestinien de ses

droits nationaux ». S'adressant aux pays arabes de la coalition anti-ira-kienne, les dirigeants yéménites les ont appelé « à empêcher la participation de leurs troupes à toute action militaire contre les forces irakiennes ».

#### « Un pas vers la paix»

L'Iran, de son côté, a jugé que le geste de Bagdad constituait « un pas vers la paix ». Selon le ministre des affaires étrangères. M. Velayati, «chaque pas vers une solution pacifique dans le golfe Per-sique, vers la sauvegarde de l'intègrité territoriale du Koweit. de l'Irak et des intérêts des nations musulmanes de la région, doit être salué». L'ambassadeur de l'Iran aux Nations unies, M. Kamal Kharrazi, a affirmé, lors de la session du Conseil de sécurité à huis clos, que l'offre irakienne « fournit au Conseil de sécurité la base pour un redoublement de ses efforts diplomatiques ». Il a, dans le même temps, critiqué violemment les Etats-Unis, accusés de se servir de l'ONU pour ses propres intérêts. « Je ressens de la joie, car les

efforts de la Libye pour convaincre l'Irak de se retirer du Koweil ont réussi », a déclaré le colonel Kadhafi, en visite au Caire. Selon le numéro un libyen, « on peut bâtir à partir de la déclaration de Bagdad pour mettre fin à la guerre et obtenir le retrait des forces étran-gères du Golfe. » En Algérie, le porte-parole du Front islamique du salut (FIS), le cheikh Abassi Madani, a estimé que le « problème » posé par l'occupation ira-kienne du Koweit était « résolu » et que les Etats-Unis n'ont « plus aucune raison de poursuivre la guerre». De son côté, le leader du Front des forces socialistes (FFS), M. Hocine Ait Ahmed, a estimé que « le monde arabe a gagné » et que « la France n'a plus d'excuses pour rester dans la coalition ». Des manifestations pro-irakiennes ont eu lieu, vendredi, à Alger, la foule s'en prenant notamment aux bureaux de l'ONU et aux locaux des compagnies aériennes égyptienne et saoudienne.

En Tunisie et en Mauritanie, des communiqués officiels ont salvé l'initiative irakienne, tandis qu'au mentale n'était enregistrée. - (AFP. AP, Reuter, UPI.)

# Attendre jusqu'au KO

Suite de la première page Une heure plus tard, c'est

M. Bush qui enterrait définitivement l'offre irakienne. Il ne s'agit de rien d'autre que d'une « farce cruelle », affirmait le président « conditions nouvelles » avaient été ajoutées aux précédentes, ellesmêmes totalement inacceptables. Certes, ajoutait M. Bush, lui-même avait éprouvé, un moment, un certain espoir, mais, après s'être dit a désole pour le peuple d'Irak et pour les familles » des soldats américains dans le Golfe, il a annoncé que la guerre continuait. M. Bush a tenu des propos à peu près identiques un peu plus tard dans la journée au siège de la société qui fabrique les missiles Patriot, après quoi il est parti pour un long week-end dans sa maison de Kennebunkport, dans le Maine.

Aussi claire qu'elle ait ou être dans son rejet catégorique de l'ouverture irakienne, la déclaration de M. Bush était cependant ambigue sur au moins deux points. D'une part, si M. Bush a affirmé que la a farce » irakienne ne contensit « rien de nouveau », un peu plus tôt, il avait expliqué que le communiqué irakien n'apportait pas de nouveauté à la possible « exception » de la mention d'un retrait de l'Irak - ce qui tout de même fait une certaine différence.

#### Les porte-parole du Pentagone inflexibles

D'autre part, une contradiction on une «dualité» semblable est apparue lorsque M. Bush a exposé les conditions d'un cessez-le-feu. Le président américain a d'abord réitéré la position déià connue des Etats-Unis : les hostilités continueront jusqu'au début d'un « retrait massif, les troupes irakiennes quittant de manière visible le Koweit ». Mais aussitôt après il ajoutait : « Il y a une autre voie pour que le sang cesse de couler, c'est que les militaires irakiens, le peuple irakien, prennent les affaires en main, forcent Saddam Hussein à se retirer, et appliquent la résolution de l'ONU.» Quel est donc le véritable objec-tif de M. Bush, la véritable condition du cessez-le-feu? Dans un cas comme dans l'autre, l'évacuation du Koweit est exigée, mais c'est la première fois que M. Bush dit aussi explicitement que la déposition de Saddam Hussein serait le moven d'arrêter la guerre, ce qui peut aussi bien signifier que la guerre ne s'arrêtera pas tant que cette exigence ne sera pas satisfaite. Vendredi, le vice-président Quavle s'ecriait d'ailleurs devant une foule enthousiaste: « Ou nous avons Saddam Hussein, ou nous avons la paix.»

Indice supplémentaire, les Etats-Unis refusent à ce stade d'envisager la moindre mesure pratique susceptible de rendre une retraite possible pour les troupes irakiennes déployées au Koweit.

#### Au bord de l'effondrement Pressés de questions, les porte-

parole du Pentagone se sont montrés inflexibles, et out tenu un langage qui, malgré les demandes réitérées d'explications, est apparu étrangement contradictoire : d'une part, une déclaration d'intention ne suffira en aucun cas à interrompre les bombardements, qui se poursuivront tant qu'une évacuation « massive» du Kowelt ne sera pas en cours. D'autre part, si les Irakiens « sortent [de leurs abris], ils seront frappés », comme l'a déclaré le général Kelly, chef des

Les frakiens sont-ils donc supposés se retirer sous les bombes et perdre ce qui leur reste de leur armée, ou bien est-ce la une autre manière de suggérer que leur retrait ne sera crédible que si d'autres conditions sont réalisées, comme la déposition de Saddam Hussein? Ou encore qu'un retrait en bon ordre ne serait pas acceptable et qu'il n'est pas question de laisser l'Irak récupérer une partie de ses tanks et de son artillerie? (Selon certaines informations non confirmées, le Pentagone souhaiterait voir les soldats irakiens quitter le Koweit à pied, c'est-à-dire sans leur matériel).

En tout état de cause, le langage utilisé par les responsables politiques tout comme par les militaires

était implacable. Les bombardements vont se poursuivre « sans le moindre changement » et la destruction systématique des forces irakiennes, particulièrement effi-cace ces derniers jours, va suivre son cours, tandis que continueront les préparatifs de l'offensive terrestre, dont la date officiellement n'est toujours pas fixée, mais pourrait être très proche.

Le président Bush semble donc n'avoir choisi de voir que le « mauvais côté » de la déclaration irakienne, toutes les « conditions » allant des réparations de guerre à un lien, non spécifié, avec un retrait d'Israel des territoires occupés. Selon certains analystes, il aurait tout aussi bien pu mettre l'accent sur le «bon côté», la mention d'un retrait du Koweit, explorer cette ouverture et considérer la longue liste d'attendus comme un habillage sans grande importance, une tentative de « sauver la face ».

Mais, depuis le début de la crise,

M. Bush a toujours exclu toute concession à l'égard du «brutal dictateur », selon son expression favorite. Et le désir d'en finir avec Saddam Hussein, et par la même occasion de liquider pour très longtemps la puissance irakienne, semble s'être répandu depuis la Maison Blanche jusqu'à l'Amérique profonde. La tentation est d'autant plus grande que l'armée irakienne semble clairement au bord de l'effondrement, exposée aux coups puissants de l'aviation, de la marine et de l'artillerie qui la frappent à peu près impunément.

La déclaration du Conseil de commandement irakien montre que « Saddam Hussein est à terre et compté jusqu'à huit », a expliqué vendredi le sénateur Dole, leader de la minorité républicaine : « Il faut attendre jusqu'à dix », c'est-àdire jusqu'au K.-O. L'opinion semble largement partager cet avis, et, comme prévu, l'émotion suscitée par la mort de plusieurs centaines de femmes, d'enfants et d'hommes âgés dans un abri de Bagdad considéré comme un poste de commandement par le Pentagone a été de très courte durée : 81 % des Américains, selon un sondage d'ABC, considérent que le bunker bombardé était une cible légitime et 75 % souhaitent que les bombardements de la capitale irakienne se poursuivent, même s'ils doivent provoquer d'autres victimes

JAN KRAUZE

collection judaisme en terre d'islam La version arabe de la Bible de SA'ADYA GAON «Le livre de l'Ascèse»

HAIM ZAFRANI/ ANDRÉ CAQUOT Un vol. 16 x 24, 136pp. 150 FF.

Maisonneuve & Larose

Un scénario redouté

Satisfaction également au

grammes pour céder la place aux journalistes et aux commentateurs.

un peu plus précise que lors de sa proposition du 12 août.

Compte tenu des conditions for-

devait se préciser, ce week-end à Moscou ou lors de conversations

avec Washington A deux reprises cette semaine, le

Les réactions aux propositions irakiennes

# «Satisfaction» et «espoir» à Moscou



Le ministre irakien des affaires étrangères, M. Tarek Aziz, était attendu dimanche 17 février à Moscou. Il devait entamer le lendemain des pourparlers avec les dirigeants soviétiques sur la crise du Golfe et les «propositions» de Bagdad. Celles-ci avaient été, dans un premier temps, accueillies avec prudence par le Kremlin. «Je pense qu'il est prématuré de faire des commentaires avant d'avoir clarifié plusieurs élèments mais cela confirme, dans une certaine mesure, le contenu des discussions que M. Primakov a eues à Bagdad lorsqu'il a parié d'une lueur d'espoir. Cela était évidemment une expression diplomatique», a déclaré un porte-parole du président Gorbatchev, M. Vladimir Tumurkine.

Un peu plus tard, dans la journée de vendredi, le ministre des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh, indiquait que la proposition de Bagdad « ouvrait un nouveau chapitre dans l'histoire du conflit. C'est un début important et nous étudierons soigneusement ce document » L'agence Tass précisait de son côté que M. Gorbatchev et le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ali Akbar Velayati, reçu vendredi au Kremlin, avaient été «encouragés» par la déclaration irakienne : « Le communiqué de la direction irakienne a été considéré comme un signal positif. (...) Toutefois, beaucoup dépendra des clarifications du contenu [que donnera] le représentant de M. Saddam Hussein à Moscou. (...) Les conclusions définitives seront vraisemblablement tirées après ces entretiens. » Et dans une interview accordée, vendredi, à CNN, M. Vitali Ignatenko, porte-parole du numéro un soviétique, déclarait que M. Gorbatchev « ne reculera pas d'un iota des accords qu'il a passés à Helsinki [sur la crise du Golfe] avec le président George Bush ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. »

C'est donc, en résumé, avec « satisfaction » et « espoir » que l'« offre » irakienne a été accueillie à Moscou, qui est depuis quelques jours une plaque tournante diplomatique dans le conflit du Golfe. Tour à tour, MM. Roland Dumas et ses homologues koweitien et iranjen se sont rendus en URSS tandis que l'émissaire spécial du président Gorbatchev, M. Evgueni Primakov, effectuait une mission à Bagdad. Ce dernier, qui se trouvait à Tokyo, vendredi, a sonligné la nécessité de sauver la face pour le régime irakien, en évitant «d'imposer une reddition sans condition». «Je connais le président irakien depuis vingt-deux ans, a-t-il ajouté, et, s'il est forcé de faire un choix entre une capitulation sans condition et la guerre, il choisira la guerre, a

#### Mission délicate d'intermédiaire

Cette mission d'aintermédiaire entre la guerre et la paix » que s'est assignée l'Union soviétique est toutefois fort délicate. Après les propositions pour le moins ambigues de Bagdad, Moscou risque maintenant, selon les observateurs, de se trouver en porte-à-faux entre son adhésion aux résolutions du Conseil de sécurité et sa volonté de ménager l'Irak et de lui fournir une porte de sortie honorable. Le Kremlin doit également tenir compte de l'opinion de certains cercles conservateurs et miliques sur la politique suivie dans cette crise. Vendredi, un commentateur de l'Etoile rouge, organe de l'armée, écrivait par exemple que l'URSS avait eu tort de se presser pour voter la résolution 678 du Conseil de sécurité, qui permettait le recours à la

Enfin, les ministres des affaires étrangères italien, luxembourgeois et néerlandais, ainsi que le commissaire de la CEE aux relations extérieures, étaient à Moscou, samedi. Leurs entretiens avec les responsables soviétiques devaient porter, hormis la crise du Golfe, sur la tension dans les Républiques baltes ainsi que sur la situation en Europe de l'Est et en Afrique du Sud. Leur visite coïncidera avec celles de leurs homologues iranien et irakien. – (AFP, AP, Reu-

# M. François Mitterrand dénonce la « diplomatie de propagande »

« La proposition irakienne ne peut être retenue », a déclaré vendredi 15 février M. François Mitterrand, estimant qu'elle relevait de la « diplomatie de propagande » de Bagdad. Le président de la République s'exprimait lors d'une conférence de presse donnée en compagnie du chancelier Kohl avec qui il venait de s'entretenir à l'Elysée.

M. François Mitterrand n'a pas longuement épilogué sur le communiqué du Conseil de commandement de la révolution. Sa réaction, qui tenait en quelques phrases, fut la même que celle de l'ensemble de la coalition en guerre contre l'Irak: le communiqué publié vendredi à Bagdad comporte certes un élément nouveau puisque pour la première fois il envisage, l'évacuation du Koweit, « mais comme il ajoute un certain nombre de conditions irréalisables, qui en tout cas ne se réferent pas à la résolution 660, il rend en même temps irréalisable cette proposition nouvelle», il s'agit pour le président de la République de « diplomatie de propagande» plus que d'une volonté réelle d'accord sur les résolutions de l'ONU, «qui restent notre loi ». Tirant les conséquences de cette analyse, le président de la République s'est prononcé sans

aucune restriction pour la poursuite des combats : «Le seul but de guerre qui est reconnu et admis par la France, c'est la libération du Koweîl.

Mais, comme le Koweîl est occupé par une armée, l'armée irakienne, on en concluera tout naturellement qu'il faut bien mettre à la raison cette armée ». Et d'insister encore, comme pour écarter tout soupçon d'ambiguité » : «Tant qu'elle occupera le Koweîl, cette armée s'exposera là où elle se trouvera à recevoir les coups de la coalition ». Autrement dit, ni le faux coup de théâtre irakien de vendredi, ni les images de victimes civiles, ni le reproche fait à la coalition d'outrepasser le mandat de l'ONU, n'entament la détermination de la France que certains avaient pu mettre en doute au début de la guerre mais que le président de la République proclame au contraire plus fermement que jamais.

plus fermement que jamais.

En début d'après-midi, les premières réactions au communiqué irakien, dont on ne connaissait pas encore toute la teneur, avaient été très prudentes à Paris où l'on s'était gardé, plus que dans d'autres capitales européennes, d'un optimisme prématuré. Le ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas, ayant pris connaissance du texte, déclarait vouloir l'étudier «avec une grande disponibilité d'esprit », mais disait se méfier d'une «duperie». Ce communiqué n'était en réalité pas

tont à fait une surprise pour M. Roland Dumas. Comme il l'indiqua dans l'entretien téléphonique qu'il eut immédiatement avec le secrétaire d'Etat américain James Baker, il avait examiné cette éventualité dès mardi à Moscon avec M. Gorbatchev. Le président soviétique, à la lumière du rapport que lui avait fait son émissaire à Bagdad, Evgueni Primakov, tenaît cette démarche irakienne pour vraisemblable et l'avait apparemment signalé dans sa lettre adressée à MM. Bush, Mitterrand et Andreotti, si l'on en croît les indiscrétions itzliennes à propos de ce message supposé rester confidentiel.

Il est été intéressant d'entendre l'opinion du chef de l'Etat sur le rôle qu'entend jouer Moscou dans cette affaire. Mais la conférence de presse de vendredi, à l'origine destinée à rendre compte des entretiens qui venaient d'avoir lieu avec M. Helmut Kohl, ne le permit pas. Le chancelier était pressé. Il prit juste le temps d'emboîter le pas au président français sur le demier épisode de la crise du Golfe, d'exprimer son émotion à propos des victimes civiles de la guerre et de souligner que pour autant il ne fallait pas «se tromper dans l'attribution des responsabilités».

M. Mitterrand fit remarquer que c'était le chancelier qui avait demandé à le voir. Il avait été question dans leurs entretiens, comme dans ceux de MM. Dumas et Genscher, de l'Europe et en particulier de la situation de M. Gorbatchev et de l'attitude à avoir envers hui. Et il avait été convenu, scion M. Dumas, de poursuivre « la même politique » de soutien aux réformes en URSS, ce qui laisse supposer qu'on tient toujours M. Gorbatchev pour capable de faire aboutir ces réformes.

Il aurait été intéressant aussi de connaître l'avis du chancelier et de M. Mitterrand sur l'idée de M. Genscher selon laquelle il conviendrait de redistribuer les cartes au Conseil de sécurité de l'ONU, pour tenir compte de l'Aliemagne dès lors qu'on la veut « responsable » au plan international. Le ministre allemand des affaires étrangères, estimant que s'ouvre pour sa diplomatie un champ nouveau, jusque-la quasi interdit - celui du Proche-Orient avait déjà émis cette idée il y a quelques jours alors qu'il entreprenait une tournée dans les capitales arabes. Selon des journalistes allemands qui l'accompagnaient, il l'au-rait réitérée vendredi dans l'avion qui le ramenait à Bonn. Mais s'était-il entretenu de cette idée au Quai d'Orsay, où, comme à l'Elysée, elle reste un sujet tabou?

CLAIRE TRÉA

### Pour la Grande-Bretagne, « une comédie à la gomme »

Les Britanniques ont rejeté la proposition irakienne quasiment dans les mêmes termes que les Américains. M. Bush l'avait qualifiée de « cruelle farce ». M. Major a estimé qu'il s'agissait d'« une comédie à la gomme ». La coordination entre Washington et Londres a été, une fois de plus, parfaite, le président américain ayant pris soin de s'entretenir par téléphone avec le premier ministre britannique avant de faire sa déclaration.

#### LONDRES

de notre correspondant

Comme pour mieux réduire la portée de l'événement, M. Major a poursuivi vendredi, comme si de rien n'était, sa tournée dans la région de Liverpool, et se trouvait samedi dans sa circonscription électorale de Huntingdon, près de Cambridge. Le secrétaire au Foreign Office, M. Douglas Hurd, lui aussi en visite dans sa circonscription, n'est pas davantage rentré à Londres. L'idée d'une déclaration du gouvernement devant le Parlement, un moment agitée, n'a donc pas été suivie d'effet.

M. Major a estimé que les conditions irakiennes étaient inacceptables. « Cela n'a pas l'air d'une tentative sérieuse de parvenir à une conclusion. a-t-il dit, mais plutôt d'une comédie à la gomme. Il n'y a qu'un aspect qui est positif, c'est que, pour la première fois peut-être. Saddam Hussein sait et accepte qu'il ne peut pas gagner. Il peut mettre fin à cette guerre. J'aimerais qu'il le fasse. Il n'a qu'à dire de façon parfaitement claire qu'il va quitter le Koweït, qu'il en partira sans condition, et qu'il le fera rapidement. Ce serait un pas constructif. Ce n'est absolument pas ce que nous avons entendu de la part de Bagdad.»

#### Trouble hez les travaillistes

M. Major répondait aux questions des journalistes qui l'accompagnaient. Cette proposition irakienne remet-elle en question l'offensive terrestre projetée par les alliés? « Cela ne fait aucune différence pour ce que nous avions en tête», a-t-il dit. M. Tom King, ministre de la défense, a été encore plus précis : « La campagne continue. Nous n'allons pas donner à Saddam Hussein un moment de répit qui hui permettrait de regrouper ses forces. » Selon M. Hurd, le dirigeant irakien s'efforce de « jeuer de la poudre aux yeux» afin de « gagner du temps» .

yeux a afin de « gagner du temps ».

L'opposition travailliste a été visiblement troublée par l'offre de cessez-le-seu de Bagdad. M. Neil Kinnock a de plus en plus de mal à faire respecter par ses troupes l'appui presque total qu'il a fourni au gouvernement depuis le début des hostilités. Il

ragé » par la proposition irakienne en raison du fait que « pour la première fois le régime de Saddam Hussein a utilisé le moit de « retrait » et s'est dit prêt à appliquer la résolution 660 des Nations unies ». Mais le leader travailliste a, sur le fond, adopté la même attitude que le gouvernement. Pour être prise au sérieux, l'initiative irakienne doit être accompagnée d'« un retrait réel, important et rapide » et l'engagement à quitter le Kowest doit être « sans condition et sons émisones »

M. Kinnock avait déjà été battue en brèche par plusieurs personnalités travaillistes après le bombardement de l' «abri-bunker» de Bagdad. M. Clare Short, porte-parole pour les questions de sécurité sociale, avait rompu la discipline du parti en donnant son opinion sur cette affaire, alors que la politique étrangère n'est pas de son ressort. Elle avait affirmé que les bombardements contre l'Irak visaient, contrairement aux objectifs proclamés, l'«écrasement» de ce pays. «La contrairement»

l'« écrasement » de ce pays, « La population n'a plus d'eau ni de vivres. Des maladies se propagent. Cela n'a rien à voir avec la libération du Koweit », a-t-elle déclaré. Incapable de la faire taire, M. Kinnock lui a retiré la responsabilité des affaires sociales.

M™ Short est la cinquième responsable travailliste à avoir été ainsi «sanctionnée» pour ne pas s'en être

Un autre argument a été mis en avant vendredi par un des dirigeants de la «gauche dure» travailliste, M. Dennis Skinner, qui n'a pas de responsabilité dans l'équipe de M. Kinnock. «Le cessez-le-jeu est acceptable et nous ne devrions pas prendre nos ordres au Pentagone», a-t-il affirmé.

L'événement n'a en rien modifié l'emploi du temps des troupes britanniques dans le Golfe; 20 000 soldats étaient occupés vendredi à des manœuvres en Arabie saoudite à proximité de la frontière koweitienne. Tous les médias reprennent samedi les propos d'un capitaine estimant que la proposition irakienne ne peut pas être prise au sérieux. Cette uniformité commence à être sérieusement critiquée ici, en particulier par The Independent. On retrouve en effet partout les mêmes propos «spontanés» des officiers et des hommes de troupes autorisés par les responsables militaires à parler à la presse...

Ce malaise n'affecte nullement la popularité de M. Major, qui est spectaculaire. Il est le premier ministre le plus populaire depuis trente ans, selon un sondage effectué par The Independent et la BBC: 74 % des personnes interrogées sont satisfaites de lui, soit 26 % de plus qu'au moment du déclenchement des hostilités. M. Major est même plus populaire que M. Thatcher au plus fort de la guerre des Falkland... D. Dh.

### Un « pas positif » pour Pékin

Pékin a finalement réagi samedi 16 février à la proposition irakienne de retrait conditionnel du Koweït, qu'elle a considérée comme un « pas positif ».

#### PÉKIN

de notre correspondant

La presse de Pékin a fait état de manière factuelle de l'annonce irakienne, privilégiant d'abord l'acceptation par Bagdad de la résolution 660 du Conseil de sécurité avant de relever les conditions qui y sont attachées. Puis, devant la disparité des réactions entre Washington et Moscou, Pékin a semblé un temps se réfugier dans le mutisme.

Ces hésitations ne s'expliquaient

Ces hésitations ne s'expliquaient pas seulement par le congé du Nouvel An chinois. La Chine populaire, qui s'est abstenue lors du vote à l'ONU sur le recours à la force contre l'Irak, a été moins prise au dépourvu par l'annonce irakienne que par la difficulté qu'elle éprouve à formuler une position qui marquerait sa différence sans pour autant paraître se désolidariser des précédentes résolutions qu'elles avait votées.

C'est plus un problème d'image que de fond. La neutralité chinoise s'est nettement infléchie au fur et à mesure que la guerre se développait. Au point que Pekin a clairement indiqué, oes derniers jours, sa préférence pour une solution d'ensemble des conflits au Proche-Orient, liant explicitement la question palestinienne au règlement de la crise du Golfe. Le premier ministre, M. Li Peng, l'a dit à M. Farouk Kaddoumi, ministre des affaires étrangères de l'OLP, de passage à Pékin au début de la semaine. Le représentant chinois à l'ONU l'a également spécifié au cours de la réunion du Conseil de sécurité jeudi.

Un vice-ministre chinois des affaires étrangères, envoyé au Proche-Orient, a même eu des discussions polies mais froides avec les dirigeants syriens, ceux-ci hi ayant opposé leur refus de lier la question palestinienne à l'affaire irakienne. M. Yang Fucheng est arrivé samedi à Ankara. Il doit se rendre ensuite en Yougoslavie et en Iran, mais Bagdad ne figurait pas sur son itinéraire. Cette tournée paraît principalement destinée à faire pièce aux tentatives soviétiques de relancer l'initiative diplomatique.

En même temps, il n'est toujours pas question pour la Chine de se couper de Washington par des initiatives qui seraient jugées trop favorables à l'Irak et risqueraient de lui valoir un regain de méfiance américaine. C'est pourquoi M. Li Peng s'est gardé, en commentant le bombardement du bunker de Bagdad, de condamner les Elats-Unis, se bornant à exprimer ale regret et la douleur » de son gouvernement

nent. En revanche, la presse pro-chinoise de Hongkong, qui sert à Pékin de relais auprès de l'opinion chinoise d'outremer, ne s'est pas gênée pour dénoncer la gestion américaine de la crise du Golfe. Au bout de deux semaines de guerre, le quotidien Ta Kung Pao écrivait notamment: « Depuis que le rôle de l'Union soviétique dans la rivalité pour l'hégémonie s'est rapidement effacé dans l'aprèsguerre froide, les Élats-Unis sont soucieux de démontrer leur rôle dirigeant

dans le nouvel ordre international.»

Et de s'en prendre à l'ensemble de la politique occidentale au Proche-Orient pour attirer discrètement l'attention sur le cas particulier de Hongkong: « Les querelles et discordes entre nations arabes portent toutes la marque des colonialistes. Lorsque les colonialistes britanniques furent contraints de se retirer, ils ont toujours joué de sales coups pour tenter de tirer les ficelles derrière la scène et préserver leurs propres intérêts. Les exemples ne manquent pas, tant au Proche-Orient qu'en Asie.»

Le même journal avait, le même jour, publié un commentaire au vitriol contre l'idée d'une contribution financière de la colonie britannique aux opérations de la force multinationale, appelant à réserver a l'argent gagné à la sueur de son front par le peuple de Hongkong » à des causes a moins stupides ».

*pides».* FRANCIS DERON

### L'Italie et l'Espagne affichent une prudence teintée d'optimisme

Rome a de prime abord accueilli d'une manière moins négative que la plupart des autres capitales occidentales le coup de théâtre orchestré, vendredi 15 février, par Bagdad. Mais cet optimisme s'est rapidement tempéré.

« Il faut être prudent », a déclaré le président du conseil, M. Andreotti, jugeant néanmoins que l'offre irakienne « incitait à estimer possible un déblocage politique de la crise ». « Les intentions doivent se traduire immédiatement dans des actes et être en accord avec les dispositions des résolutions des Nations unies », a ajouté M. Giulio Andreotti. « On pourra mettre tout cela au clair lors des prochains entretiens que M. Tarek Aziz (le chef de la diplomatie irakienne) aura à Moscou », où la troika européenne était attendue samedi.

De Paris où il s'est entretenu avec M. Roland Dumas, le chef de la diplomatie transalpine avait d'abord salué ce «signe très important et très positif». M. Gianni De Michelis s'est par la suite montré plus circonspect, y voyant «un signe de faiblesse» de l'Irak, «Les conditions posées par l'Irak ales conditions posées par l'Irak ajouté, mais il est «Important que Bagdad ait accepté, pour la première fois, l'idée

de la légitlmité » de la résolution 660 de l'ONU exigeant son retrait du Koweit.

Au Vatican, le porte-parole du Saint-Siège a considéré que l'offre irakienne constituait « un fait nouveau qui devrait certainement ouvrir la porte à une solution de cette crise raisonnable et digne de l'homme ». Dans la soirée, Radio-Vatican a parlé de « signaux encourageants », bien que « semblant en contradiction » avec les résolutions de l'ONU.

# Un rôle pour les Douze? A Madrid, le premier ministre

espagnol, tout en se disant «extrêmement prudent», a qualifié l'initiative de Bagdad de «premier signe positif des dirigeants irakiens», «Le comportement de la coalition multinationale (que soutient l'Espagne) est correct», a ajouté M. Felipe Gonzalez.

A Bonn, M. Hans-Jürgen Wischnewski, spécialiste du Proche-Orient au SPD, a déclaré que, « dans tous les cas, un cessez-le-feu est désormais justifié, et l'heure est de nouveau à la politique». Plus prudent, le groupe socialiste du Parlement européen a lancé vendredi un « appel accessezle-feu», affirmant: « Si l'Irak commence à se retirer réellement, nous

qu'ils arrètent les bombardements.»

Le président du Parlement européen a, pour sa part, déclaré que l'Irak devait se retirer « sans condition» du Kowett. Dans ce cas, « un arrèt des hostilités pourrait avoir lieu et ouvrir la voie vers la paix. Dans cette optique, et plus que jamais, l'Europe doit jouer son rôle dans ce processus en adoptant une position réellement communautaire. Il est clair que la CEE, en tant que telle, n'a pas précisé l'objectif des opérations militaires dans le cadre de la résolution 678 de l'ONU».

Enfin, le ministre luxembourgeois des affaires étrangères, qui assume la présidence des Douze, a jugé la déclaration irakienne « totalement inacceptable ». « Ce que nous attendons, a ajouté M. Jacques Poos, c'est un retrait total des troupes irakiennes sur le terrain ». Le grand duché a par ailleurs, dans un document de travail qui doit être examiné le 19 février par les ministres des affaires étrangères, exhorté les Douze à promouvoir la stabilité au Proche-Orient par l'organisation d'une conférence internationale, sous l'égide de l'ONU, afin de règler les problèmes de la région. — (AFP, Reuter, AP.)

du Nord (San-Luis Potosi, Zacate ou lui communiquer un econoc-



Les réactions en France après la proposition irakienne

### Les communistes « refondateurs » demandent à leur parti de hausser le ton à l'encontre de Saddam Hussein

Le bureau politique du PCF a estimé, vendredi soir 15 février, que M. François Mitterrand avait pris a une terrible responsabilité devant la France et devant l'humanité tout entière en continuent de marcher dans les pas du président américain qui a traité avec mépris l'ouverture irakienne ».

**lénonce** 

esne afficheni

ntée d'optimisme

« Le président de la République se serait honoré si, au lieu de considérer comme nul et non avenu le tournant décisif qui vient d'être pris il avait dégagé la France d'une guerre injuste et illégitime qui n'est pas la sienne », a ajouté la direc-

nistes français sont d'accord pour

réclamer l'arrêt des hostilités et

l'ouverture de négociations avec

l'Irak, ils ne font pas tous la même

analyse sur la signification de la

guerre. Les débats du comité cen-

tral du PCF, jeudi 14 février, ont

mis en évidence les critiques

émises par les contestaires proches

de M. Charles Fiterman sur la dia-

lectique développée par les tenants de la ligne majoritaire à propos des

responsabilités respectives de l'Irak

et des Etats-Unis dans le déclen-

chement et la poursuite du conflit.

gences entre les uns et les autres

sur l'évolution du rapport des

forces politiques à travers le

monde restent entières au lende-

M. Guy Hermier, député des

Bouches-du-Rhône et directeur de

l'hebdomadaire Révolution, a

exposé, en particulier - en accord

avec M. Fiterman, absent pour rai-

sons de santé – une analyse oppo-

sée, sur plusieurs points, à celle

exprimée par M. Pierre Zarka dans

son rapport au comité central (le

Se référant ouvertement à ce

texte, il a ainsi souligné:

« Contrairement à ce que peuvent

laisser penser certaines interven-

tions, nous ne sommes pas face à

une guerre impérialiste classique. Il

n'y a pas d'un côté l'impérialisme.

le capitalisme, et de l'autre les peu-

ples, les forces de libération. La

reprise de la vieille formule de Jau-

rès - « Le capitalisme porte en lui

la guerre comme la nuée porte

l'orage» – ne me semble pas du

tout adaptée à la situation. Ce

conflit n'est pas simplement Nord-

Sud. Cette dimension existe; certes

Monde du 15 février).

main du vingt-septième congrès.

Il est ainsi apparu que les diver-

Si tous les dirigeants commu-(...) mais il y a aussi, et presque, d'abord, le rôle de Saddam Hussein qui n'a pas seulement offert le pré-texte de la guerre aux dirigeants américains mais est à l'origine de la crise et n'a cessé, depuis le 2 août, de pousser à l'affrontement au mépris de son peuple et des peu-

#### « Pour négocier, il faut être deux»

Le député des Bouches-du-Rhône a invité les autres dirigeants du parti à ne pas apparaître « trop réducteurs » : « Il nous faut être particulièrement attentifs sinon nous risquerions d'entretenir le sentiment, qui existe déjà, qu'au fond nous soutiendrions Saddam Hus-sein et de laisser, comme ce fut le cas pour les droits de l'homme, ne serait-ce qu'un peu du drapeau de la défense des droits des peuples à des forces qui sont bien les dernières à pouvoir s'en réclamer.» «Si l'on veut que l'idée de la négociation soit crédible, a ajouté M. Hermier, il nous faut tenir compte de l'objection : pour négo-cier, il faut être deux. Voilà pouravoi, tout en continuant à dénoncer les objectifs et l'intransigeance des dirigeants américains (...), j'estime nécessaire d'être un ton en dessus à l'encontre de Saddam Hussein et des dirigeants irakiens. » Il a également suggéré que le PCF fasse une démarche auprès de Bagdad pour exprimer « l'exigence » de l'appli-cation des résolutions de l'ONU.

Le philosophe Lucien Sève est intervenn dans le même sens pour souhaiter que la direction du parti se montre moins ambigue afin de ne pas « laisser place, a-t-il dit, aux sentiments que nous absolvons Sad-

tion du parti. M. Georges Marchais a jugé, sur France-Inter, que M. Mitterrand avait commis a une faute grave ».

La veille, au cours de la réunion du comité central, les communistes « refondateurs » proches de M. Charles Fiterman, et en particulier M. Guy Hermier, député des Bouches-du-Rhône, avaient exprimé leurs réserves sur les analyses de la direction du PCF dans la guerre du Golfe en lui demandant notamment de hausser le ton à l'encontre de Saddam Hussein.

> dam Hussein au nom de l'antiimpérialisme américain».

Le responsable de la section éco nomique du parti, M. Philippe Herzog, député européen, a estimé, pour sa part, que M. Zarka n'avait pas eu une formule « heureuse » lorsqu'il avait affirmé que M. Mitterrand « s'est trompé » : « Il vaut mieux pousser le président de la République à expliquer, s'il le peut, les différences entre les buts de la France et ceux des USA au lieu de suivre son jeu sur les solutions en nous disserenciant, et ouvris nous-mêmes un foyer d'idées et de discussions sur les solutions.»

M. Herzog a formulé plusieurs propositions en préconisant notamment une « démilitarisation collective de la région » et la création d'un fonds alimenté par des prélèvements sur les recettes pétrolières pour financer le développement des pays pauvres de la

M. Marchais n'a pas jugé opportun d'intervenir dans cette discussion. Il s'est montré plus sensible aux critiques sur le « déficit » du parti en matière de réflexion économique qu'à celles relatives à la guerre du Golfe. Deux autres membres du comité central, MM. Paul Boccara et Bernard Marx, ayant pris le relais de M. Herzog pour accuser la direction du parti de négliger les apports de sa section économique et même de chercher à « briser » celle-ci, M. Marchais a estimé qu'il n'y avait pas lieu de « dramatiser ». Il est vrai que, dans cette discussion, le secrétaire général du PCF avait été nommément

**ALAIN ROLLAT** 

#### **EN BREF**

« trahison ». - Le Cercie national des combattants (CNC), présidé par M. Roger Holeindre, ancien député, membre du bureau politique du Front national, a estimé, vendredi 15 février, à propos du refus des dockers marseillais CGT de charger des munitions pour le Golfe, que « le PCF vient de jeter le masque» et « renoue avec une vieille pratique de trahison permanente de l'armée française au combat ». «Lorsqu'on sait que le pouvoir socialiste a déjà dû traiter avec la CGT pour que les bateaux trans portant nos troupes puissent partir, on s'aperçoit du véritable état de la France», a ajouté M. Holeindre.

п M. Roger Holeindre (FN):

o M. Pen: propagande. - M. Albert Pen, sénateur apparenté socialiste de Saint-Pierre-et-Miquelon, nous a adressé une lettre dans laquelle il se déclare « stupéfait de voir, soir après soir, nos journaux télévisés diffuser pieusement des images « censurées par les autorités irakiennes». « Comment ne pos voir qu'il s'agit de propagande et de désinformation! Et nos chaînes s'y prêtent comme avec ces images d'un abri (?) irakien bombardé». écrit-il avant d'ajouter : « nos journalistes ne devraient-ils pas, au minimum, être attentifs à rappeler parallèlement, chaque fois, les hécatombes dues antérieurement à Saddam Hussein, contre les Kurdes, les Iraniens, les Koweitiens...?»

M. Balladur juge « réaliste » l'idée d'une conférence régionale. – M. Edouard Balladur, ancien ministre, estime que la proposition de conférence régionale avancée par M. Chirac est « extrêmement réaliste »: « Les Btats-Unis ne veu-lent pas de l'ONU pour régler le problème de l'après-guerre. Les Israéliens ne veulent pas d'une conférence internationale. Les Arabes ne veulent pas d'un dialogue bilatéral entre Israël et chacun des pays arabes. La façon d'en sortir, c'est la conférence régionale », a-t-il déclaré vendredi 15 février à RTL. Les répercussions du conflit

### La placidité des musulmans britanniques

Partagés sur la conduite à tenir à propos du conflit, ils ont tendance à adopter un profil bas

LONDRES

de notre correspondant

Ealing est une banlieue tranquille de l'ouest de Londres, ni riche ni pauvre, dont les maisons de briques rouges à un ou deux étages, si semblables avec leur perron à colonnes et leurs grandes baies vitrées du rez-de-chaussée, s'étendent à longueur de rues. On ne peut rêver décor anglais plus traditionnel... Pourtant, l'une de ces babitations abrite à la fois le Conseil des mosquées britanniques et le Collège musulman, où sont formés les futurs imams du

Le Dr Zaki Badawi, sujet britannique d'origine égyptienne, qui dirige l'un et l'autre, insiste sur la « loyauté » des musulmans britanniques à l'égard de la Couronne et des diverses institutions du Royaume-Uni. Mais il ajoute aussitôt que ses coreligionnaires ont parfaitement le droit, en tant que citoyens d'un Etat démocratique, de ne pas aimer cette guerre faite à un pays musulman, et de le dire. Ce n'est pas être déloyal envers la Grande-Bretagne que de déplorer

« On n'aime pas beaucoup Saddam Hussein, explique-t-il, mais la punition que subit l'Irak avec ces bombardements massifs a fait changer d'avis beaucoup de gens ». Le Dr Badawi rappelle un fait un peu oublié. Lors de l'invasion du Koweit, en août dernier, presque tous les prédicateurs ont dénoncé l'envahisseur, lors de la prière du vendredi soir, dans les quelque 380 mosquées que compte la Grande-Bretagne. Mais la présence de soldats étrangers sur la « terre sainte » de l'islam qu'est l'Arabie saoudite, et surtout les bombardements aériens ont modifié le climat. Le résultat est une certaine confusion dans les esprits. Contrairement aux idées reques, notre interlocuteur estime que les plus âzés ont tendance à interpréter cette guerre comme une résurgence du colonialisme. alors que les jeunes générations, souvent nées ici, se divisent en deux catégories

> «Ne faites rien ici »

Les plus nombreux mettent en avant leur appartenance à la Grande-Bretagne, ne veulent pas se distinguer, et répètent que Saddam Hussein doit quitter le Koweit. Une minorité, mai adaptée, fait du dirigeant irakien son héros... Cette opposition entre une majorité silencieuse et une minorité bruyante était évidente, le 18 janvier dernier, à la Mosquée

centrale de Londres, à Regent's Park, lors de la première prière du vendredi suivant le début des hostilités. A l'intérieur du somptueux édifice offert par l'Arabie saoudite, sous l'immense lustre de cristal qu'on peut voir briller de loin lorsqu'on se promène dans le parc, le prédicateur, l'imam Zaharan, appelait les fidèles, très nombreux ce soir-là, à ne pas transporter en Grande-Bretagne la violence qui se déchaînait dans le Golfe. « Si vous voulez vous battre pour vos frères musulmans, allez combattre ailleurs. Ne faites rien ici. Ce serait inacceptable », leur disait-il.

Au même moment, un petit proupe extrémiste appelé Hizb ut-Tahrir, criait sa colère contre l'Occident à l'entrée de la mosquée. Le visage caché d'un foulard, par peur des indicateurs de police, les manifestants appelaient à la « guerre sainte » aux côtés de Saddam Hussein. Ils arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: « Cette guerre n'est pas entre Bush et Saddam ou entre les Etats-Unis et l'Irak, mais entre les infidèles et les musulmans.»

Par comparaison avec ce qui s'était passé lors de l'affaire Rushdie, les musulmans de Grande-Bretagne n'ont en réalité pas beaucoup fait parler d'eux depuis le début de la guerre. On estime qu'ils sont un peu plus d'un million dans le pays, sunnites à 90 %, et pour la plupart originaires de l'Inde, du Pakistan et du Bangla-

Ils étaient une poignée devant la Mosquée centrale de Londres, et deux ou trois cents au maximum à se mêler aux quelques rassemblements pacifistes pour clamer leur soutien à Saddam Hussein. On était très loin des dizaines de milliers de manifestants rassemblés en 1989 pour dénoncer les Versets sataniques de Salman Rushdie. Le fait que l'écrivain a, en décembre dernier, déclaré s'être « converti » à l'islam et « regretter » le tort causé par son livre a de toute facon apaisé les esprits.

M. Norman Tebbit, ancien pré-

sident du parti conservateur, a eu

beau répéter qu'à son avis de nombreux musulmans ne passeraient pas ce qu'il appelle le « test du cricket » (de quel côté se rangel'équipe britannique à celle du pays d'où on est originaire?) et évoquer le souvenir des Britanniques pro-nazis d'avant guerre, voire des catholiques partisans de l'Espagne sous le règne d'Elisabeth In, ses propos n'ont guère soulevé d'émotion. Les quelque 120 000 musulmans de Birmingham ont accueilli avec placidité l'appel d'un député conservateur de leur ville à changer le nom de la mosquée Saddam

grâce à un don de 2 millions de livres du dirigeant irakien.

Le ministre de l'intérieur, M. Kenneth Baker, avait proclamé, le 18 janvier, le droit des musulmans à exprimer leur opposition à la guerre du Golfe s'ils le faisaient sous des formes pacifiques et legales. Le Conseil des mosquées de Bradford, la ville où l'affaire Rushdie avait commence, avait publiquement déclaré la veille son désaccord avec l'intervention des troupes britanniques. M. Baker a également condamné l'incendie perpétré quelques jours plus tôt contre une mosquée de Batteley, dans le nord de l'Angleterre. « Le gouvernement ne tolèrera aucun acte de ce genre contre les citoyens qui respectent les lois de ce pays », a-t-il déclaré.

#### Condoléances à la famille d'un soldat tué

Les dirigeants des organisations musulmanes modérées et les autorités ont fait assaut de bons procédés. Le ministère de l'éducation a publié une circulaire invitant les enseignants à présenter les faits sans passion et à éviter tout langage pouvant paraître insultant pour les élèves musulmans s'ils avaient à parler de la guerre du Golfe. Plusieurs organisations se sont rassemblées en un « Forum musulman» qui a envoyé le 5 février une délégation, conduite par le Dr Badawi, assurer le Foreign Office de son soutien sans réserve aux résolutions des Nations unies appelant l'Irak à se retirer du Koweit. Des représentants de la communauté musulmane de Glasgow sont venus assister, il y a quelques jours, aux obsèques dans cette ville d'un des premiers soldats britanniques tués dans le Golfe et ont présenté leurs condoléances à sa famille...

Les outrances de langage du Parti islamique, une organisation créée par un Anglais converti à l'islam, M. David Pidcock, sont bien isolées. Ce dernier cite des prophéties vieilles de quatorze siècles qui annoncent la défaite des alliés. Les musulmans britanniques ont, dans l'ensemble adopté un profil bas, cherchant avant tout à ne pas se faire remarquer. Beaucoup s'inquiètent des réactions hostiles que pourrait déclencher le début des combats au sol si les pertes britanniques sont importantes. La prudence règne. Plus de la moitié des musulmans interrogés par le quotidien populaire The Sun ont répondu ne pas savoir de quel camp ils souhaitaient la vic-

**DOMINIQUE DHOMBRES** 

### Hussein, qui leur a été offerte *LE MONDE*

diplomatique

Février 1991

• IMPOSER UN POUVOIR FORT EN UNION SOVIÉTIQUE ?, par Jean-Marie Chauvier. - L'effondrement économique généralisé, sur fond de violentes tensions ethniques dans plusieurs Républiques et d'affirmations indépendantistes dans les pays baltes, peut conduire tout droit PURSS au chaos et à l'anarchie. D'où l'aspiration de plus en plus partagée à un pouvoir fort. Au risque, pour M. Gorbatchev, de devoir sacrifier les acquis de la perestrolka et de deve-

nir l'otage des éléments les plus rétrogrades.

• COMMENT LES DÉMOCRATIES OCCI-DENTALES PRÉPARENT LA SOCIÉTÉ PLURIELLE, par Jean-Pierre Alaux, Serge Halimi et Étienne Balibar. - Dans les pays occidentaux, l'idéal d'intégration des populations immigrées a fait long feu. Réglementations et accords interétatiques en Europe, pratiques économiques aux États-Unis renforcent les discriminations et attisent la peur des peuples du Sud alors qu'il faudrait jeter sans attendre les fondements d'une société plurielle.

En vente chez votre marchand de journaux

### Dans les milieux politiques

 M. Alain Juppé, secrétaire général du RPR: « C'est une nouvelle manœuvre (...). Il faut continuer l'action sur le plan militaire et sur le plan diplomatique en espérant que cela pourra aboutir à convaincre Saddam Hussein d'accepter les résolutions du Conseil de sécurité, en dehors desquelles il n'y a pas de voie de conciliation possible.»

□ M. Charles Pasqua, président du groupe RPR du Sénat : « Les opérations doivent continuer jusqu'à ce que Saddam Hussein manifeste par des actes sa volonté de se retirer du Koweit. La pression militaire doit continuer (...). Les Soviétiques jouent un rôle très important dans cette affaire, essaient de sauver Saddam Hussein et par là même de se réintroduire dans le processus qui suivra la cessation des hostilités ди Koweit.»

 M. Ladislas Poniatowski, porteparole du PR: « C'est une manœu-vre médiatique cruelle [faite pour] jouer avec les opinions publiques.
[M. Mitterrand] a eu totalement raison de rejeter la proposition ira-kienne [en disant que] les condi-tions posées sont inadmissibles. »

D L'Association des démocrates : « En multipliant les conditions avant d'évacuer le Koweit, Saddam Hussein ne fait qu'accroître les obstacles, bloquant ainsi tout rétablis-sement de la paix. La proposition irakienne est aujourd'hui un geste en trompe l'æil.»

 La Ligne communiste révolutionnaire (trotskiste) : « Il n'existe plus le moindre prétexte à la guerre (...). En repoussant avec mépris l'offre irakienne, Bush confirme que le but véritable de cette guerre n'est pas l'évacuation du Koweit mais la destruction de l'Irak et l'instauration de l'ordre américain au Proche-Orient. En l'appuyant dans cette entreprise criminelle, Mitterrand renie même son discours de l'ONU. lorsqu'il demandait simplement à Saddam Huszein de faire un

u Les « reconstructeurs » commu-nistes : « La décison de l'Irak (...)

cette chance de paix, permettre une prolongation des opérations mili-taires, ouvrirait la voie à une extension du conflit. »

 M. Deais Langlois, porte-parole de l'a appel des 75 » : « L'espoir est à nouveau présent d'un arrêt de cette guerre effroyable qui a déjà fait des milliers et des milliers de victimes. Il faut absolument imposer un cessez-le-feu immédiat et reprendre les négociations.»

☐ Alternative rouge et verte : « Les justifications officielles de la guerre disparaissent. Un cessez-le-feu immédiat doit être instauré par l'ONU avec contrôle du retrait irakien (...). Le gouvernement français doit des maintenant demander une réunion du Conseil de sécurité (...) et interdire toute action militaire des troupes françaises en Irak et au

G Forum pour une paix juste an Moyen-Orient demande a instamment » à M. Mitterrand « de prendre une initiative qui tienne compte du fait nouveau contenu dans la déclaration de l'Irak et qui aboutisse à un cessez-le-seu immédiat et à l'ouverture d'une conférence internationale pour une paix juste et globale au Moyen-Orient.»

Monseigneur Gaillot, évêque d'Evreux et signataire de l'« appel des 75 » : « C'est une porte ouverte et une chance à saisir pour arrêter la guerre et ouvrir des négociations. Une perche est tendue par l'Irak. Saisissons-la pour éviter d'écraser un peuple avant la phase terrestre qui s'annonce. Le problème n'est pas de gagner cette guerre mais de l'arrêter.»

☐ PS : silence. - Le Parti socialiste a « choisi de ne pas réagir » en raison d'une « situation extrêmement évolutive ». « Nous nous exprimerons quand la situation sera plus claire du côté de l'Irak », indiquait-on, vendredi soir 15 février, au PS, où l'on soulignait le « plein accord » existant avec la position exprimée par le président de la République.

Les récits et dépêches des envoyés spéciaux en irak de toutes les grandes agences de presse internationales sont soumis à la censure préalable des autorités de Bagdad, qui « encadrent » les journalistes. D'autre part, les services de presse des armées alliées stationnées en Arabie sacudite contrôlent la plupart des reportages diffusés par les chaînes de télévision occidentales et exigent notamment que les lieux de tournage ne soient pas indiqués avec précision. La censure militaire préalable n'est pas appli-

Le Monde PUBLIKTTÉ TÖTRISMIZ-GASTRANAMIT

quée en Egypte ni en Jor-

danie. En Israël, elle existe,

mais les autorités n'exi-

gent pas de voir les articles

des journalistes avant leur

transmission.

45-55-91-82, poste 4344

est un fait positif (...). Ne pas saisir

Les répercussions internationales

# Le conflit consacre le désengagement des Etats-Unis au Pakistan et le rapprochement entre New-Delhi et Washington

En Asie du Sud, les conséquences de la guerra du Golfa s'ajoutent à ceiles de la détente américano-soviétique. Celle-ci entraîne un désengagement des Etats-Unis au Pakistan, pavs secoué par une vague islamique. Un rapprochement entre Washington et New-Delhi se confirme. Il va de pair avec une réévaluation des relations traditionnelles entre l'Inde et l'Union soviétique.

**NEW-DELHI** 

de notre correspondant en Asie du Sud

Au Pakistan, les opinions divergent sur le point de savoir si la crise actuelle représente ou non une chance pour l'avenir du pays. Aucun doute, en revanche, concer-nant la fin d'une certaine époque : les relations privilégiées qui existaient depuis plus de vingt ans entre Washington et Islamabad ne le sont plus. Cela ne signifie pas forcément que l'aide financière américaine, suspendue depuis le le octobre dernier, ne sera pas reprise. Mais son montant annuel au mieux, ne dépassera guère le tiers du niveau antérieur. Sur le fond, le département d'Etat américain a souligné que le Pakistan avait perdu son importance stratégique pour les Etats-Unis.

Avec l'invasion de l'Afehanistan par les troupes soviétiques, le Pakistan était devenu le « porteavions » des intérêts américains dans la région. Islamabad y trouvait doublement son compte : la «contagion communiste» sur sa frontière nord-ouest l'inquiétait tout autant que Washington, et le soutien financier américain lui permettait de moderniser son armée. Pour les généraux pakistanais obsédés par la menace indienne, c'était la une occasion «historique».

Le départ de l'armée rouge a de facto supprime la nécessité de consentir un tel effort financier d'autant que le Congrès américain

département d'Etat, de son côté, a mieux pris la mesure des évolu-tions régionales dans cette partie de l'Asie et du rôle prédominant de l'Inde. Enfin, Islamabad ne se comportait pas comme un allié très sur. Sur le plan nucléaire d'abord : les Etats-Unis sont maintenant convaincus que le Pakistan poursuit ses efforts pour se doter d'un armement atomique, ce qui ne peut que provoquer une dange-reuse escalade nucléaire avec

Au cours de l'été 1990, le risque d'un conflit indo-pakistanais sur la frontière du Cachemire à été réel. Washington estime que les Pakistaavec le feu. Le soutien logistique apporté aux indépendantistes sikhs du Pendjab comme à ceux du Cachemire, ne semble plus faire de drogue, avec la complicité de cer-tains chefs de l'armée, atteignent, d'autre part, des proportions consi-dérables. Washington s'est rendu compte que son aide financière ne lui assurait aucun contrôle réel sur l'establishment militaire pakista-

#### Un révélateur de l'anti-américanisme

La crise du Golfe et la vague de

solidarité islamique (le Monde des 29 et 30 janvier) qui l'a accompagnée ont, d'autre part, servi de révélateur à l'anti-américanisme latent qui existe au Pakistan, dont l'ampleur a été accrue par le désengagement financier américain. Depuis des années, la presse pakistanaise dénonce l'interventionnisme, dans les affaires internes du Pakistan, du « vice-roi », c'est-àdire de l'ambassadeur des Etats-Unis. Washington a, en outre, mul-tiplié les maladresses lors de la crise du Golfe, notamment en ran-geant dans le même sac le Pakistan et le Yémen, alors que le premier avait manifesté son appui à Ryad en envoyant un fort contingent de soldats en Arabie saoudite, et que le second s'était rangé dans le

Les partis islamiques incitent le gouvernement à revenir dans le

Pakistan, le monde musulman. Le chef de l'armée, le général Aslam Beg, qui incarne l'autorité suprême dans un pays profondément militariste, se fait l'écho de ce sentiment populaire et prone de nouvelles alliances avec les pays islamiques, notamment l'Iran. Islamabad ne veut plus « mendier » l'aide occi-dentale, et le discours officiel, sans doute peu réaliste, porte sur l'indépendance politique et économique. Un tel repli sur soi présente des risques : la situation économique du Pakistan est critique. Il n'est pas exclu que le désengagement américain ait des conséquences sur l'attitude d'autres bailleurs de fonds, comme le Fonds monétaire international et la Banque mon-

Les réactions de l'Inde aux évo-lutions diplomatiques de son vol-sin sont mitigées. Sur un plan purement militaire, le désengagement américain ne peut que satis-faire New-Delhi. Mais l'Inde ne souhaite pas pour autant assister à une disparition de l'influence américaine au Pakistan, dans la mesure où celle-ci peut encore avoir un role modérateur sur le gouverne-ment d'Islamabad, s'agissant notamment des facteurs de tension bilateraux que sont les crises du Cachemire et du Penjab. La mon-tée du fondamentalisme musulman, qui a toujours inquiété les Indiens (la minorité musulmane représente 12,5 % de la population indienne), accroît, d'autre part, l'instabilité de toute la région.

#### Contagion islamique

L'Inde et les Etats-Unis ont donc des intérêts communs pour faire barrage à la « contagion » islamique. Le rapprochement entre New-Delhi et Washington s'est récemment manifesté avec l'autorisation accordée aux avions américains en route vers le golfe Arabo-Persique, de se ravitailler en carburant en Inde. Cet épisode a déclenché une intense polémique : la classe politique dénonce une prise de position ment, c'est-à-dire une remise en cause de la position neutraliste de giron diplomatique « naturel » du l'Inde dans le conflit du Golfe,

alors même que l'Irak est, tradi-tionnellement, un « pays ami ». Cette décision s'inscrit pourtant dans la logique de l'évolution des relations indo-américaines.

Washington, aujourd'hui, ne considère plus l'Inde comme un «satellite» de l'URSS. « Les Américains ne regardent plus l'Inde à travers les verres fumés de la guerre froide», résume M. Jasjitt Singh, directeur de l'Institut de défense de New-Delhi. Depuis le début des années 80 et le « rapprochement » entre Indira Gandhi et Ronald Reagan, la bonne volonté américaine s'est manifestée à plusieurs reprises. Washington a accepté que New-Delhi joue le rôie de gen-darme au Sri-Lanka et aux Maldives : les Etats-Unis n'ont pas soutenu l'idée d'un référendum au Cachemire, pourtant défendue par

#### **Effacement** de l'Union soviétique

Plus récemment, la rapidité avec laquelle New-Delhi a pu obtenir, le 19 janvier dernier, un prêt du FMI d'un montant de 1,8 milliard de dollars n'est pas sans rapport avec cette «nouvelle donne» indo-américaine. Les Etats-Unis ont, en outre, donné leur accord de principe à la livraison d'un second super-ordinateur Cray, destiné à l'Institut des sciences de Bangalore. Le fait que cet ordinateur puisse éventuellement être utilisé dans le domaine militaire donne toute la mesure du changement intervenu dans les relations entre les deux pays. Une coopération militaire est déjà engagée avec la participation américaine dans la construction du futur avion de

combat (LCA) indien. Cette coopération va sans aucun doute se développer dans les pro-chaines années. Partenaire com-mercial et premier investisseur en Inde, les Etats-Unis estiment que le tournant pragmatique pris à New-Delhi est probablement irréversible : pour avoir les moyens de ses ambitions de développement. occidentale. L'Union soviétique, l'allié historique » de New-Delhi, et économiques, n'est plus en posi-tion de s'y opposer. Officiellement, les Soviétiques ne voient « aucun inconvénient » à l'amélioration des relations indo-américaines et dans le fait que les Américains « décou-vrent » l'importance régionale de

Les diplomates soviétiques se déclarent convaincus que les liens entre l'Inde et l'URSS sont «un facteur constant et stable» qui repose sur des relations a spé-ciales». En réalité, celles-ci sont ébranlées. La guerre du Golfe et les réajustements diplomatiques qu'elle entraîne se greffent, en effet, sur une remise en cause plus profonde, à la fois dans les domaines politique et économique. des relations indo-soviétiques. Les Indiens n'étaient pas préparés à la fin de la guerre froide, qui les force à remettre en cause leur vision des relations internationales. La diplomatie indienne, pratiquement depuis l'époque de Nehru, s'était habituée à quelques idées dominantes, comme la confrontation Est-Ouest, le dialogue Nord-Sud, le non-alignement, la cause palesti-

La disparition des blocs, au moins sur le plan politique, brouille cette grille de lecture. Le camp socialiste n'existe plus, et le non-alignement, on le voit dans la crise du Golfe, est devenu inopé-rant, voire inconsistant. Sur le plan des évolutions internes de l'Union soviétique, c'est pire : le fait que l'URSS recherche des alliances à l'Ouest et fasse l'apprentissage de la démocratie désoriente bon nombre de responsables indiens, pour qui les notions de « perestrolka» et de « glasnost » sont encore plutôt incompréhensibles. Les relations traditionnelles entre Moscou et New-Delhi reposaient largement sur des considérations d'ordre idéologique, qui sont aujourd'hui

Dans le domaine économique, l'« amitié » entre les deux pays nécessite une remise à jour. L'URSS se dirige vers une économie de marché, et New-Delhi sou-haite instaurer des relations économiques plus équilibrées. L'Inde

entre la roupie et le rouble et qui, estime-t-elle, sont en sa défaveur. L'Union soviétique, de plus, a un urgent besoin de devises étrangères. Elle se montre donc de plus en plus exigeante vis-à-vis de l'Inde (notamment s'agissant des livraisons de matériels militaires) qui, jusque-là, payait une grande partie de ses importations en rou-

L'ouverture des deux pays vers les économies occidentales vient en outre bousculer la notion de « marché captif », qui permettait à l'Inde d'écouler en Union soviétique (et vice-versa) une partie des produits de qualité insérieure qu'elle ne pourrait pas exporter vers des marches plus « sophistiques ». Les industriels indiens se plaignent enfin de la profonde désorganisation des circuits de distribution en URSS, et les Soviétiques soulignent l'instabilité politique qui règne en Inde depuis un an et demi. Enfin, sur le plan diplomatique, la déception de l'Inde rejoint celle de nombreux pays du tiersmonde, pour qui l'URSS a abdiqué ses responsabilités en se refusant à intervenir dans la guerre du Golfe.

Les diplomates indiens s'intéressent tout spécialement à la similitude existant entre le traité d'amitié et de coopération entre l'URSS et l'Irak, et leur propre traité avec Moscou, qui remonte à 1971. Celui-ci arrive à échéance en août prochain, mais sera prorogé de cinq années. Il prévoit notamment que si l'un des deux partenaires est agressé par un pays tiers, les deux signataires ouvriront a immédiatement des consultations mutuelles dans le but d'écarter une telle menace et de prendre les mesures effectives appropriées pour assurer la paix et la sécurité de leurs pays». Le traité entre Bagdad et Moscou prévoit une disposition à peu près identique. A New-Delhi, certains diplomates, tout en ne gent sur la signification, désormais d'une telle clause.

**LAURENT ZECCHINI** 

# Les Japonais demeurent allergiques au recours à la force

Une cinquantaine de personnes de Kita Kvushu, ville industrielle de l'île méridionale du Japon, ont entamé une procédure légale contre l'Etat : elles estiment anticonstitutionnelle la décision du gouvernement de fournir une aide de 9 milliards de dollars à la force multinationale et d'envoyer des appareils militaires au Proche-Orient. Depuis que le gouvernement a pris ces initiatives les mouvements de protestation se sont multipliés.

TOKYO

de notre correspondant

Bien que de faible ampleur, et souvent non rapportées par la presse, les manifestations - sit-in dans des quartiers animés, «chaîne humaine» autour de la Diète - n'en sont pas moins presque quotidiennes. Même d'anciens membres des forces d'autodéfense (armée japonaise) ont manifesté devant le siège de l'état-major.

Ces mouvements de protestation, auxquels participent beaucoup de femmes, dénotent un état d'esprit anti-guerre, un consensus pacifique, que l'on avait pu croire périmés après les grandes luttes de 1960 contre le

Le président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a demandé aux Etats-

Unis, à la Grande-Bretagne et à la

France de ne pas lancer d'offensive

terrestre avant la fin de ses entre-

tions avec le ministre irakien des

affaires étrangères, M. Tarek Aziz,

écrit samedi 16 février le New York

Citant des responsables du gou-

vernement américain, le journal

nippo-américain, puis contre la guerre

Il est toujours délicat de généraliser un état d'esprit. Les Japonais sont-ils aujourd'hui des «pacifistes dans l'âme»? Ils ne le sont sans doute ni plus ni moins que n'importe quel peuple dans des circonstances don-nées. Il existe cependant chez eux des signes d'une allergie évidente au recours à la force dans le règlement

Certains hommes politiques appel-lent le pays à se dégager de sa « léthargie pacifique», mais la presse reste divisée sur la contribution japonaise à la guerre du Golfe. Et bien que l'activisme pacifiste soit moins militant que par le passé, la résistance à une quelconque participation à ce conflit est plus forte qu'on ne pouvait le croire, estime M. Yoshikazu Sakamoto, professeur honoraire de sciences politiques à l'université de

Les sondages tendent à confirmer l'impression retirée de conversations privées : les Japonais sont concernés par cette guerre mais, pour certains, ils la désapprouvent et, lorsque ce n'est pas le cas, ils sont hostiles à une intervention de leur pays (1).

Le pacifisme japonais a un double visage : un pacifisme d'Etat, officia-lisé par l'article 9 de la Constitution

ajoute due les Etats-Unis ont

accepté la demande de M. Gorbat-

chev. Selon le New York Times,

M. Gorbatchev a formulé cette

demande dans une lettre adressée à

chacun des trois gouvernements.

avant l'annonce vendredi par l'Irak

qu'il pourrait, sous conditions,

accepter de se retirer du Koweit.

M. Tarek Aziz est attendu

dimanche à Moscou. - (AFP.)

Selon le « New York Times »

M. Gorbatchev serait opposé à une offensive terrestre

avant la fin de ses entretiens avec M. Tarek Aziz

renouvellement du traité de sécurité de 1947, qui stipule que «le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre en tant que droit souverain de l'Etat et à la menace, ou à l'emploi, de la force comme instrument pour naux e, et un pacifisme populaire, aujourd'hui moins virulent mais non moins enraciné et diffus.

> Le premier est ambigu et manipulé. Il a certes été imposé par l'occupant américain, mais il n'en était pas moins, à l'époque, le reflet d'une aspi-ration populaire, C'est, au demeurant, ce même occupant américain qui, au début de la guerre froide, cherchant à faire du Japon la clé de sa stratégie en Asie, contraignit Tokyo a réarmer. Ce pacifisme d'Etat est aujourd'hui un pacifisme de compromis, qui accom-mode la soumission aux diktats américains et l'opportunisme de dirigeants conscients de l'avantage pour le Japon d'être déchargé d'un effort défensif à la mesure de sa puissance

Résultat de co pragmatisme : le Japon a la septième armée du monde et le troisième budget de défense. La doctrine du pacifisme officiel repose sur un refus de la guerre mais n'exclut pas le droit à la défense devant une menace, ce qui légitime une politique

Le pacifisme populaire paraît à la

fois plus idéaliste et plus constant. Comme le montre la vague antiguerre actuelle, il est en outre plus spontané qu'organisé. Il hérite d'une longue tradition, nourrie par une littérature aussi prolifique qu'aux Etats-Unis et en Europe : du « pacifisme universel » du penseur néo-confucéen Shoeki Ando (dix-huitième siècle) à celui, passionne d'Akiko Yosano (1872-1942), femme-poète, auteur du célèbre poème Mon frère, n'offre pas ta vie, écrit à la veille de la guerre russo-japonaise de 1904, en passant par les objecteurs de conscience pro-testants de la ville de Kumamoto du début de ce siècle, la préoccupation

Profondément influencé par le christianisme et la pensée socialiste, ce pacifisme ne sut cependant pas se muer en résistance active et fut broye par la machine militariste et la fer-veur expansionniste. Mais il allait

renaître sous la forme d'une immense vague populaire au lendemain de la défaite. Le pacifisme fut le plus important mouvement de masse qu'ait connu le Japon depuis 1945. «Jamais plus», le slogan qui présida à la création d'Israël, fut à la même époque le mot d'ordre des pacifistes

Les horreurs de la guerre (trois mil-lions de morts), la plaie entretenue par le culte d'Hiroshima et le sentiment que la nation avait été kidnap-pée par les militaires, nourrissaient un pacifisme populaire instinctif. Ce phé-nomène diffus et émotionnel se mua en activisme militant à la suite des expériences américaines de la bombe à hydrogène sur l'île de Bikini (1954), qui entraînèrent la mort de pècheurs japonais. Ce sont les femmes qui lancèrent le mouvement antinuclé elles restèrent le ser de lance du plus puissant courant du pacifisme nip-

Une autre expression du pacifisme apparaît au début des années 60, qui rassemble dans une même revendica-tion neutraliste des transfuges du PCJ, des intellectuels qui militaient déjà contre la guerre de Corée, une partie de la classe ouvrière et la Ligue anti-guerre du puissant mouvement étudiant (Zengakuren).

#### Un militantisme associatif

Les immenses manifestations qui marquent la lutte contre le traité de sécurité (Ampo) en 1960 témoignent de la vigueur de cette opposition populaire. Des « mouvements de citoyens», indépendants des partis, se constituent et sont à la base de la grande action de masse du milieu de la décennie en faveur de la paix au Vietnam (Beiheiren). Par la suite, le mouvement pacifiste nippon se frag-

fragmenté des luttes : il n'existe aucun équivalent d'un parti des Verts. Le mouvement écologique témoigne néanmoins d'une démocratie directe qui entretient une conscience politique élevée dans les communautés. estime M. Sakamoto.

Ceux qui, aujourd'hui, sont hostiles à un engagement du Japon dans le conflit du Golfe sont les héritiers de cette tradition pacifico-écologiste. Ils sont rejoints par une partie de la jeune génération. Mais celle-ci, peu politisée, indécise et partagée, compte dans ses rangs plus de partisans d'un engagement du Japon que la généra-

Pour la masse de la population, le refus de la guerre correspond sans doute à cette inertie à laquelle l'ont habituée quarante ans d'une politique sans autre ambition que la réussite économique. Pour ceux qui ont été éduqués dans la mémoire de la guerre, le passé pèse dans cette retenue. Les autres - la majorité aujour-d'hui - aspirent finalement comme les Allemands à un sorte de bonheur suisse et craignent ce qui pourrait remettre en jeu le bien-être acquis.

Il existe enfin, latente, une métiance diffuse à l'égard d'une armée pourtant discrète (on ne voit pratiquement jamais de soldats en uniforme en ville) et qui reste malaimée. Entamer un peu plus les prin-cipes de la Constitution, perçue comme un viatique, est ressenti par beaucoup comme un risque pour l'avenir. En toile de fond, c'est la question de la confiance que les Japonais accordent à leurs dirigeants qui

Vietnam (Beiheiren). Par la suite, le mouvement pacifiste nippon se fragmente. Beaucoup de ses militants, et notamment les femmes, se tournent vers la lutte écologique.

Ce nouveau militantisme associatif, qui se manifeste sur le terrain dans des luttes ponctuelles contre les centrales nucléaires ou en faveur de la protection de l'environnement, s'afirme comme une force autonome des partis. Sa faiblesse tient au caractère

#### Tokyo va tailler dans son budget militaire

de notre correspondant

Epousant la position américaine, le gouvernement japonais s'est déclaré sceptique à l'annonce de la proposition irakienne d'un retrait conditionnel du Koweit. Le premier ministre Kaifu s'est contenté de déclarer que son gouvernement examinait avec « circonspection » une proposition « à laquelle sont mises autant de conditions ».

eranaka 🎉

್ರಭಾವರಗಳ 🖺 .

---

Pour sa part, M. Hashimoto. ministre des finances, a affirmé devant la commission des finances de la Chambre basse que la contribution japonaise de 9 milliards de dollars à l'effort des alliés dans le Golfe serait versée – même si les hostilités devaient cesser rapidement. Dans ce qui est interprété comme une concession majeure aux partis centristes, afin qu'ils votent le collectif budgétaire supplémentaire destiné à financer cette contribution, le gouverne-ment s'est déclaré prêt à diminuer

les dépenses militaires. Plus de 40 % (soit 3,8 milliards de dollars) des fonds nécessaires pour financer la contribution seront principalement prélevés sur le budget de la défense et le fonds de réserve. Le gouvernement a, en outre, décidé d'abandonner son projet de relever l'impôt sur les tabacs et compte abaisser de 3,8 % à 2,5 % l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. La hausse des taxes sur les produits pétroliers sera également réduite.

Le nouveau collectif budgétaire sera présente au Pariement le 25 février. Le parti bouddhiste Komeito et le Parti social-démocrate ont annoncé que, dans ces conditions, ils le voteraient. Socialistes et communistes sont toujours opposés à cette contribution, qu'ils estiment inconstitutionnelle dans son principe puisqu'elle servira, même indirectement, à financer un effort de guerre; s'ils sont affectés a des actions humanitaires, ces fonds permettront néanmoins aux allies d'utiliser les ressources qu'ils auraient consacrées à de telles actions à des opérations de guerre, font-ils valoir.

du Nord (San-Luis-Potosi, Zacate- ou lui communiquer un econoci

 $\cdots :_{\mathbb{S}_{2n}}$ 

24.

### LA GUERRE DU GOLFE

### La drôle de France

A Bruere-Allichamps, on le devine derrière les volets clos. Au petit matin, à l'heure du coq, c'est le bourdonnement d'une radio qui le bourdonnement d'une radio qui énonce les nouvelles de la nuit : un missile Scud sur Israël, un autre sur Ryad, les Patriot font bonne garde. En fin de matinée, à l'heure du facteur, c'est le raid quotidien des avions français et le communi-qué « mission accomplie, appareils indemnes » est répéré comme une que « mission accompue, appareus indemnes » est répété comme une rengaine rassurante. En début de soirée, arrive l'heure de la soupe et du journal télévisé, avec les ravages sans images et les généraux

"On s'habitue à tout, au froid et à la guerre, philosophe un sage local. Car, entre ces rendez-vous à heures fixes, la vie a suivi son cours et le tiercé a rapporté 13 362 francs dans l'ordre. Tout 13 362 francs dans l'ordre. Tout juste a-t-on entendu un commerçant goguenard lancer à ses clients un banal « Faut bien rigoler! Surtout en ce moment!». Et si la soirée tombola organisée par les sportifs du village n'a pas tout à fait connu le succès espéré, ce n'est pas en raison des risques d'attentals mais bien à cause des betailless mais bien à cause des bataillons blancs de ce foutu général hiver.

#### Une affaire de communantés...

La France en guerre réserve par-fois des surprises déroutantes. Ainsi, dans la banlieue lyonnaise, cet épicentre de l'a intifada » des ZUP, on croit surprendre une tension entre les communautés. Et voila qu'au stade de Villeurbanne, coincé entre le Rhône et un cime-tière, à portée de ballon de Vaulxen-Velin, l'équipe juive du Maccabi Lyon-Villeurbanne savoure son jour de gloire dans une ambiance de kermesse. Les femmes ont préparé des pâtisseries et deux mille spectateurs se sont déplacés pour un match contre les professionnels d'Annecy, en coupe de France. Huit divisions et quelques millions séparent les deux forma-

Dans les rangs du Maccabi, aux côtés des Dahan, Benichou et Cohen, évoluent des Camerouna un Réunionnais et surtout un Tunisien, l'attaquant Lofti Jeridi. Dans les tribunes, des jeunes coif-fés de la kippa côtoient des beurs des cités voisines. Le président de l'AS Algérienne, autre club du quartier, est également présent. Jo Benamou, son homologue du Mac-cabi, peut assurer: «À l'exception de Saddam Hussein, tous les Irakiens seraient les bienvenus dans mon équipe ! ».

A Marseille aussi, la guerre est une affaire de communautés. Pla cardée sur tous les kiosques à journaux, la « une » du *Nouvel Observa* teur s'empresse d'ailleurs de le rappeler : « Et si le Maghreb bascule... ». Cette hypothèse préoccupe une « médina » phocéenne que l'on sent crispée et soucieuse. Derrière les vitres embuées d'un bar-restaurant du quartier de la Porte d'Aix, les vieux, les sages, évoquent le sujet à voix basse, par groupes de trois ou quatre, devant un thé à la menthe.

A 20 h. le murmure s'estompe Le patron monte le son du poste de télévision. Rendez-vous quotidien avec les nouvelles des fronts, celui du Koweit et les autres, à Tunis Rabat ou Alger: un Scud sur Israël indifférence dans les rangs; les pas incertains du ballet diplomatique, scepticisme; des masques de Sad-dam au carnaval de Rio, quelques sourires... La salle est attentive mais guère bavarde. Les questions ricochent sur des rictus malicieux, se perdent dans des regards sombres. Pourtant, le conflit est bien là, à fleur de peau, à fleur d'âme, avec ses drames de conscience, ses ambiguités, ses silences. A l'écoute d'un commentateur trop pressé, un jeune homme lancera simplement : « Vous, les journalistes, vous parles déjà de l'après-Golfe pour faire oublier les massacres ».

#### Le Clemenceau en rade d'attente

Oublier la guerre? Mais la voilà de 12, CRDS 103 rucules du port de Toulon, sorte de cour des miracles de la flotte française. Le front est loin mais son spectre plane, avec ses promesses d'héroïsme rabâchées jusqu'à plus soif dans les bouges à bidasses. Le Clemenceau mouille en rade d'attente et les matelots jonent les fiers-à-bras devant les filles sans joie. En bout de zinc, sous les sanlights cachemisère, la main-d'œuvre manque. sous pour les gamins en partance. Les chansons à boire, entonnées

Au Rancho, un drapeau américain trône au-dessus du comptoir. Des « marins » de passage ont épinglé quelques billets de l dollar et des messages personnels: « J'aime Suzan », « J'enc... Saddam ».

La Côte d'Azur est moins crue mais tout aussi inquiète. Les mar-chands d'armes ont cessé d'être dévalisés. La phobie des missiles irakiens sur Antibes et Juan-les-Pins s'est évaporée. A la paranoïa du 17 janvier a succédé un malaise diffus mais tenace. Les grandes surfaces n'ont pas récupéré tous leurs habitués du samedi aprèsmidi et Thomson a renoncé à son cocktail du Nouvel An. « C'est une des surfaces profésées qui ambient a comment des surfaces profésées qui ambient des surfaces qui ambient des surfaces profésées qui ambient des surfaces qui ambient de surfaces qui ambient des surfaces qui ambient de surfaces qui ambient des surfaces qui ambient de surfaces qui ambient des surfaces qui ambient des surfaces qui ambient de surfaces qui ambient des surfaces qui ambient de surfa cocktau du Nouvel An. a C'est une des rares sociétés qui envoie encore ses cadres en déplacement », rappelle Nice-Matin. Le quotidien régional évoque, par ailleurs, une lettre du sénateur Pierre Laffitte à M. Jean-Michel Baylet, ministre du tourisme, réclamant la création d'une cellule de crise autour du préfet des Alpes-Maritimes : «Depuis le 15 janvier, des miliers d'entreprises de ce secteur consta-tent une balsse de 40 % à 50 % ».

Nice en guerre, Nice désert. La promenade des Anglais pleure son carnaval annulé, regrette ses princes du pétrole et ses nababs de l'Ohio. Au bar de l'hôtel Negresco, le pianiste joue une rumba pour une amoureuse inconsolable, les fauteuils de velours se languissent, les cuivres brillent à perte. Au casino Ruhl, les croupiers perdent la boule et les serveurs se tournent les pouces. Fautes d'Américains et de Japonais, ils se contentent de quelques Italiens et de vieilles dames fortunées. « C'est l'opération roulette du désert », ironise un ser-veur. Face à la mer, l'agence de la Kuwaït Airways est ouverte mais les clients ne se bousculent pas, même pour se procurer le bulletin Koweil libre.

#### Vigipirate à la communale

Les villages de l'arrière-pays sont moins sensibles aux inquiétudes des touristes et des retraités. Certes, à Saint-Paul-de-Vence, les Américains se font rares et la police municipale n'est pas débordée par les admirateurs d'Yves Montand venus traquer leur

« Papet » entre les platanes de la place de Gaulle, Bien sûr, on parle encore des quelques familles maghrébines rentrées au pays ou de ces «gens du voyage» que l'on a vu filer vers les Alpes des la pre-mière bombe. Mais l'effet de sur-prise est passé. La guerre est entrée dans les mœurs.

Le gardien de l'école communale applique les consignes du plan Vigipirate. Il surveille les allées et venues devant une grille d'entrée bouclée à double tour en son absence. En classe, le sujet est parla garde. A l'étage, les bagages sont passés aux rayons X. Plus loin, c'est un contrôle d'identité. Sur la piste, avant l'embarquement, chaque passager doit reconnaître ses bagages. Tous s'y prêtent sans ron-chonner. Le conslit a eu mison des

A Bordeaux, dans l'attente de l'offensive terrestre, de la «vraie guerre», la crise du club de foot concurrence celle du Golfe. A Agen, c'est celle du rugby qui pas-sionne les foules. Le journal local, le Petit Bleu de Lot-et-Garonne

### ... ET MAINTENANT, PEUT-ÊTRE LES DERNIERS CONSEILS DE BISON FUTE"

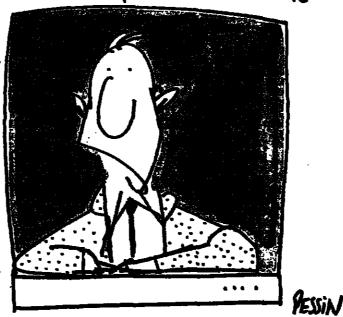

fois évoqué, mais il a fallu attendre trois semaines pour qu'un gamin de sept ans sorte de son cartable un dessin représentant des chars et des hélicoptères. La aussi, comme partout, le Golfe est présent et absent à la fois.

Faudrait-il donc quitter le Sud-Est pour échapper à ce jeu d'om-bres entre la France et sa guerre? A l'aéroport Nice-Côte d'Azur, tout est calme, mais plusieurs barrages guettent le fuyard en par-tance pour Bordeaux. Devant l'aé-rogare, un estafette de CRS monte augmente plus ses ventes (13 000 exemplaires par jour) avec Albert Ferrasse qu'avec Saddam Hussein, mais il a tout de même sorti une édition spéciale le 16 janvier et consacre encore deux pages quotidiennes au conflit. « Les gens s'y intéressent mais la période de surchausse est passée », estime un journaliste avant d'ajouter : « cette crise n'a pas occulté les problèmes de la région : l'avenir des agricul-teurs, les conflits sociaux, les pro-

#### Le portrait du Général et l'appel aux dons

Là encore, la France des braves gens s'est donc habituée au plus grave en craignant le pire. Ce qui ne l'empêche pas de se démener. Au siège du RPR, dans un petit immeuble du centre-ville, les militants ont annulé leur soirée dansante et viennent de créer un comité de soutien aux soldats « sans arrière-pensées politiques ». Appel au peuple, appel aux dons. « Pour que nos gars n'aient plus l'impression de se battre pour du fric mais pour le drapeau », précisc M. Yves Laffitte, sympathisant depuis toujours et militant depuis 1988. Les paquets s'amoucellent sur une table, face au portrait du général : tablettes de chocolat, spaghetti, lait concentré, confiture de fraise... Le téléphone sonne. Une vieille dame s'inquiète : « Des pruneaux, vous pensez que ça leur ferait plaisir, des pruneaux?».

Retour à Paris, capitale un peu désolée mais pas franchement désespérée, privée de poubelles dans le métro et de consignes automatiques dans les gares. Les bateauxmouches filent sur la Seine à moi-tié vides. Les galeries marchandes des Champs-Elysées n'accueillent plus que des ombres pressées. Les vendeuses des grands magasins sont plus nombreuses que leurs clients. Place du Tertre, les « croqueurs» de Montmartre ont rangé leurs crayons à caricature express. Un flûtiste joue pour des pigeons frigorifiés. La faute à l'biver? Nul

ne sait trop. Drôle de France qu'une France en guerre. PHILIPPE BROUSSARD

D Six manifestants pacifistes condamnés pour coups à agents. -Six participants à la manifestation pacifiste du 12 janvier, (le Monde du 15 janvier), poursuivis pour coups à agents, ont été condamnés, vendredi 15 février, par le tribuna correctionnel de Paris : Gérard Guiot, quarante-deux ans, à quinze jours de prison ferme et 2 000 francs d'amende; David Pussacq, vingt-deux ans, Frédéric Pelletier, vingt ans, Stephane Revelant, vingt et un ans, Philippe Champion, vingt et un ans à 2 000 francs d'amende; Laurent Rean-Conto, vingt-deux ans, à 1 000 francs. Ils avaient été accusés d'avoir jeté des bouteilles de bière sur les policiers lors de la dispersion du cortère.

# **AMÉRIQUES**

BRÉSIL: un nouveau style de marketing politique

### Les tee-shirts du président

BRASILIA

de notre correspondant

Le président brésilien Fer-nando Collor de Mello n'aime pas les tristes dimanches. Pendant sa campagne électorale, et lors de son arrivée au pouvoir, il a multiplié les prouesses spor-tives, passant de l'ULM aux voi-tures de sport, d'un avion de chasse au monoski, au grand dam d'un entourage quelque peu effrayé per la boulimique passion du président pour les sports dangereux. Cette époque n'est pas complètement révo-lue, mais le chef de l'Etat a trouvé dans le tee-shirt une nouvelle et inépuisable source d'exploits médiatiques.

Tout a commencé fort banalement un dimanche d'avril, lorsqu'il a souhaité apporter son soutien à la lutte contre les stupéliants en revêtant, pour son désormais classique footing dominical, une chemisette barrée d'un « Halte à la drogue l'». Ladite chemisette, remise dédicacée en fin de course aux membres d'une association présente, s'est trouvée reproduite en bonne place dans les jour-naux du lendemain, avant d'être, depuis, plusieurs fois vendue aux enchères.

Cette première réussie a été bientôt suivie par une campagne écologique : « Non à la pollution ! », « Les baleines sont la vie de la mer», reprise avec beaucoup de succès à l'étranger. Les équipes de télévision brésiliennes ont découvert, ravies, qu'à New-York - à l'occasion de l'ouverture de la session des Nations unies - et au Japon, les tee-shirts ne fai-

saient pas reläche et

dans la langue du pays – un « Vert, Je t'aime vivant » sur fond d'arbre du plus bel effet.

#### « Politique de la chemisette»

Les langues étrangères ont aussi eu droit de cité au Brésil : en tchèque - « L'amour et la vérité doivent prévaloir » - , en arabe – « Peix » – et jusqu'aux citations latines - «Ad augusta per anguste » .

Cette « politique de la chemisette» donne parfois des sueurs froides aux agences de publicité de Brasilia, qui doivent réaliser le nouveau message en un temps record. D'autant que ces derniers suivent de très près l'actualité.

Profitant de l'aubaine, certains particuliers tentent d'occuper «l'espace publicitaire pré-sidentiel». Ainsi, l'homme d'affaires Roberto Medina, organisateur du concert Rock in Rio II, a offert quelques chemisettes frappées de son sigle et barrées de ces simples mots : « J'y vais. » M. Fernando Collor ne s'est pas déplacé jusqu'au stade du Maracana, lieu du concert, mais a accepté de porter le cadeau.

Depuis, les paris vont bon train pour connaître à l'avance les «unes du torse». Et il n'est pas rare que les correspondants des journaux brésiliens campent pendant des heures devant la résidence du chef de l'Etat, à Brasilia, pour couvrir « l'événe-ment ». L'apparition du président vêtu d'une simple chemise blanche pourrait presque, dorénavant, donner lieu à des sup-

**DENIS HAUTIN-GUIRAUT** 

#### **Etats-Unis**

### Mort de John McCone, ancien directeur de la CIA

John McCone, l'ancien directeur tions au sein de l'administration de la CIA du début des années 60, est mort jeudi 14 février, d'une crise cardiaque, à son domicile de Pebble-Beach, en Californie. Il était âgé de quatre-vingt-neuf ans.

Nommé à la tête des services de renseignement américains par le président John Kennedy en 1961, il était resté à son poste jusqu'en 1965, date à laquelle il avait rejoint le secteur privé. M. McCone avait succédé à M. Allen Duiles en 1961 après le désastre de la tentative de débarquement de la baie des cochons à Cuba. Ce businessman californien aux cheveux argentés surnommé «M. Milliard», était le troisième membre du Parti républicain appelé à remplir de hautes fonc-

démocrate du président Kennedy. Après avoir débuté comme membre de la commission du département de la défense spécialisé dans les problèmes de l'armée de l'air, John McCone, parvenu à la tête de la CIA, utilisait, disaient ses détracteurs, les négociations sur d'éventuels contrôles des armements avec l'URSS comme un moven de « leraliser i espion Après avoir quitté la vie publique, John McCone était entré en 1966 au service du puissant groupe ITT (International Telegraph and Téléphone); il avait été soupçonné d'avoir voulu empêcher l'accession au pouvoir du socialiste Salvador Allende au Chili en octobre 1970.

### PEROU

#### Un avocat. M. Carlos Torres, est nommé premier ministre

Le président péruvien Alberto Fujimori a nommé, vendredi 15 février, le ministre sortant du travail Carlos Torres y Torres Lara au poste de premier ministre, à la place de Juan Carlos Hurtado Mil-ler, démissionnaire.

Le nouveau premier ministre aura aussi le portefeuille des affaires étrangères, qui était détenu dans le précédent cabinet par l'amiral Raul Sanchez Sotomayor, a annoncé la présidence. Juan Car-los Hurtado Miller et son cabinet ont démissionné jeudi à la suite de différends, au sein du gouverne-ment, sur la politique économique de ce pays en proie à une inflation

Carlos Torres est un avocat. Pendant son passage au ministère du travail, il a eu des relations orageuses avec les syndicats. - (AFP.)

### Des sœurs. des frères

Les méconnus du roman familial.

Un ouvrage collectif des éditions Autrement 192 p. 89 F. En librairie.

autrement

### L'ASTRADUL

Association des Traducteurs Diplômés de l'Université de Londres Vous propose une équipe de traducteurs FRANÇAIS et ANGLAIS Tél.: 47-07-77-13 - 45-55-92-94 - 45-79-41-66 B.P. 225.07 - 75327 Paris Cedex 07 Siège social : Institut britannique de Paris

qui rode déjà à soixante kilomètres de là, dans les ruelles du port de Tous les bars cherchent des «hôtesses», des confidentes à trois sans conviction, n'arrivent pas à masquer la trouille qui les ronge.

La guerre chasse les « Fils du vent » ont une sensibilité particulière aux événements. Dès qu'ils se de notre correspondant

En cette saison, les Tsiganes Roms, Manouches, Gitans hivement volontiers dans le sud de la France, d'octobre à avril. A cause de la guerre du Golfe, dès le 15 janvier, les caravanes se sont mises en route vers Parmi les « Fils du vent », le bruit a couru que Saddam Hus-sein posséderait des missiles

MARSEILLE

capables d'atteindre la Côte d'Azur au cas où le Maghreb -la Libye, notamment - s'embraserait pour la cause irakienne. Mieux valait donc quitter ca que les Gitans appellent la «grande Côte d'Azur» (elle va jusqu'à Perpignan), et mettre le plus de distance possible entre eux et le champ de bataille.

#### Une sensibilité particulière

«Le mouvement semble avoir commencé dans la région de Marseille et d'Arles où, dès le 16 janvier, on a noté un gros absentéisme chez les enfants gitans scolarisés», confirme mas Françoise Mingot, enei-gnante et directrice des Editions Wallada, spécialisées dans la littérature tsigane. Même constatation pour les adultes qui ont déserté les centres de formation. Les régions de Montpellier et de Perpignan ont éga-lement été touchées par le mou-

Quelques jours plus tard, on notait des arrivées nombreuses sur les aires de stationnement de la région toulousaine, du Lot-et-Garonne, de Dordogne, d'Auvergne et jusqu'à Mont-de-Marsan, Saintes et Niort, ce qui n'allait pas sans problème, les aires affichant « complet »

depuis l'entrée de l'hiver. A cing ou six per ceravane on peut estimer à entre 5 000 et 10 000 le nombre des Taiganes qui se sont brusquement mis en marche su cœur de l'hiver. « Par leur histoire même, ils

sentent menacés, leur réaction est rapide, au premier degré : ils s'en vont », commente M. Denis Klumpp, directeur de l'Association régionale d'étude et d'action auprès des Tsiganes (AREAT). « Ce réflexe ancestral a joué dans les quinze premiers jours de la guerre du Golfe, provoquant des départs en masse. D'autre part beaucoup de Tsiganes ne sont pas venus dens le Sud. Sur l'aire de Saint-Menet, entre Aubagne et Marseille, où on refuse du monde, à cette époque de l'année, on compte ment 22 caravanes sur

« Ce comportement est classique, explique M= Mingot. Face à l'inconnu, les familles dispersées se regroupent pour se rassurer. Le climat de guerre mettant en péril les petits métiers, les Tsiganes quittent la ville parce qu'ils pensent qu'il leur sera plus facile de se nourrir à la campagne. >

La guerre, chez les Tsiganes, évoque aussi une possible conscription. Le moindre képi de gendarme incite à prendre le large. Le sentiment d'insécurité a été renforcé quand des slogans sont apparus sur les murs assimilant dans le même rejet « Arabes et Gitans ». Certains ont rasé leur moustache . Pour qu'on ne les prenne pas pour

Les évangélistes eux-mêmes ont plié leurs chapiteaux : « li est difficile de prier là où on a peura, disent-ils . Cependant, selon M. Klumpp, il ne faut pas confondre migration temporaire et grande peur. Si on en croit la direction de l'AREAT, les «Fils du vent », comme les autres s'habitueront aux bruits de la guerre. Un mouvement de etour s'amorcerait lentement.

JEAN CONTRUCCI

(ANC) et le gouvernement ont rendu public, dans la soirée du vendredi 15 février, les résultats de leur rencontre-marathon de mardi (le Monde du 14 février). dans des déclarations simultanées mais séparées. Les deux parties se sont accordées sur la signification à donner au paragraphe 3 des accords de Pretoria, signés le 6 août 1990. Ce passage concerne l'arrêt de la lutte armée par l'ANC et de toutes les activités qui s'y rapportent.

**JOHANNESBURG** 

de notre corresponsdant

Au départ, le texte prévoyait qu'un groupe de travail, spécialement constitué, résoudrait tous les problèmes avant le 15 septembre. Il n'en fut rien. Au fil des mois, le fossé n'a cessé, au contraire, de se creuser. D'un côté, le gouvernement estimait inadmissible que l'ANC continue d'entraîner des cadres pour sa branche armée. d'entretenir des caches d'armes à l'intérieur du pays, et même d'organiser des manifestations de masses. De l'autre, l'ANC soulignait qu'il avait « suspendu » mais non « abandonné » la lutte armée. que les actions de masses constituaient un pilier de sa stratégie politique, et dénonçait le harcèlement policier à l'encontre de ses

L'accord de vendredi constitue done un tournant important, puis-

de notre correspondant

Après avoir résisté pendant

des années à la pression du

mouvement anti-apartheid, qui

exigeait son retrait d'Afrique du Sud, la multinationale néerlan-

do-anglaise Shell s'apprête à

dutter Johannesburg, non sans

vendre à ... l'ANC soi-même le

le siège social de sa filiale sud-africaine l

C'est du moins ce qu'a

révélé, vendredi 15 février, le

quotidien néerlandais NAC, à qui

un porte-parole de Shell a

déclaré que les négociations

étalent bien avancées. Si elle se confirmait, cette transaction -

pour le moins inattendue -

aurait sans doute valeur de

symbole quant à l'évolution

radicale des rapports entre

l'ANC et «le pouvoir blanc»,

dont la multinationale pétrochi-

mique était, dans le domaine

économique, l'un des principaux

représentants. Shell s'était

attirá les foudres du mouve-

ment anti-apartheid, notamment

en fournissant carburant et

lubrifiants à la police et à l'ar-

Shell possède des intérêts

considérables (pétrole, chimie,

charbon, mines, forête) en Afri-

que du Sud, où elle emploie

mée sud-africaines.

Dans les murs de Shell

guité cette fois, s'être engagé à suspendre toute action armée, à stopper l'infiltration d'hommes et de matériel à l'intérieur du pays, à ne créer aucune structure militaire clandestine et à cesser tout entraînement de ses militants en Afrique du Sud. Le responsable de la communication, M. Pallo Jordan, a toutefois précisé que la formation des cadres de la branche armée continuerait à l'étranger, dans le but de «transformer ce mouvement de guerilla en armée

«Stimuler le processus de négociations »

En contrepartie, le gouvernement a admis que les manifesta-tions de masse seraient désormais considérées comme des actions politiques, a déclaré M. Jordan. Selon lui, le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les forces de sécurité et les unités anti-émeutes restent fidèles à l'esprit de l'accord et cesse de harceler les militants de l'ANC et les membres de la branche armée. Dans son communiqué, l'ANC annonce qu'un comité de liaison spécial sera créé avec le gouvernement, pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir.

Pour sa part, le président Frederik de Klerk a estimé que cet accord était « un stimulant pour le processus de néxociations en cours » et devrait permettre d'en arriver rapidement « au stade de négociations multipartites ». Le chef de l'Etat pense également qu'il s'agit d'un cadre à l'intérieur duquel l'ANC pourra démontrer « sa

activités ont moins souvent

provoqué la colère de l'ANC

que celle des sympathisants du

mouvement nationaliste aux

Etats-Unis et en Europe. Aux

Pays-Bas, ses stations-service

constituèrent, jusqu'à la libéra-

tion de Nelson Mandela il y a un

an, la cible de prédilection de

taines communes avaient même

décidé de boycotter les pro-

duits de la compagnie, et la

direction du groupe avait

menacé de quitter La Haye, au

cas où la municipalité se serait

proclamée « ville anti-apar-

Victime du terrorisme et de

l'opprobre sociale, Shell n'en

estimait pas moins que sa pré-

sence en Afrique du Sud, par le

biais de cent quarante sociétés,

Atait plus utile à la cause de la

conulation noire one son retrait.

Le NRC précise que les nou-

veaux bureaux de la firme à

Rosenbank, dans la bantieue de

Johannesburg, ne seront prêts

qu'en septembre prochain,

alors que l'ANC souhaiterait

s'installer dans ses nouveaux

murs dès le 1º mars. L'ancien

et le nouveau propriétaires

pourraient donc devoir cohabi-

**CHRISTIAN CHARTIER** 

ter pendant quelques mois.

négociée pacifique ». Enfin, M. De Klerk considère que le gouverne-ment peut maintenant traiter de manière plus précise les questions du retour des exilés et de la libéra-tion des prisonniers politiques. Le ches de l'Etat a cependant tenu à rappeler que « cet accord n'est, en aucune manière, en conflit avec l'application de la loi ».

Au cours d'une autre conférence de presse, organisée à Pretoria, à la même heure que celle de l'ANC, le ministre de la justice, M. Kobie Coetsee, a indiqué que le gouver-nement était décidé à accélérer l'amnistie des prisonniers politi-ques et des exilés. Le ministre a révélé, qu'en liaison avec l'ANC, il cherchait une formule pour per-mettre le retour d'exilés formés militairement mais qui n'avaient pas été en activité depuis long-temps. Cela résoudrait 80 % des cas, a-t-il estimé. Selon M. Coetsee, tout pourrait être terminé avant la date butoir du 30 avril, définie par l'accord de Pretoria, à condition que l'ANC accepte de coopérer avec le gouvernement.

M. Coetsee a indiqué que 262

prisonniers avaient été libérés depuis le 1 février 1990, que 7 détenus du pénitencier de Robben Island seraient élargis dans les prochains jours, et que 760 dossiers de demande de libération étaient instruits. Le ministre a souligné que 2 092 exilés, qui avaient quitté le pays illégalement, ont déjà été amnistiés, ainsi que des dizaines de milliers de personnes qui avaient milité au sein d'organisations clandestines. M. Coetsee a précisé que ses services n'ont reçu, jusqu'à présent, que 3 500 dossiers de demande d'amnistie. Le minis-tre de la justice a confirmé que le gouvernement discutait toujours avec le Haut commissariat pour les réfugiés auprès des Nations unies (HCR), alin de voir de quelle manière l'organisation internatio-nale pourrait être associée au retour des exilés. Avant son départ d'Afrique du Sud, une délégation du HCR a exprimé sa « volonté de du HCR a exprimé sa « volonté de participer au rapatriement des réfugiés sud-africains ». Il s'agit d' « une ènorme et très complexe opération, dans laquelle, le facteur temps essentiel », a estimé le chef de la délégation, précisant que le HCR poursuivait le dialogue avec le gouvernement et l'ANC.

□ TCHAD: cinq morts et vingt cinc blessés. - Cinq personnes ont été tuées et vingt-cinq autres blessées, lors de l'intervention des forces de l'ordre. jeudi 14 février, contre les étudiants grévistes de l'université de N'Djamena, ont rapporté des témoins, ven-dredi. Le bilan gouvernemental est de un mort et quatorze blessés (le Monde du 16 février). Tous les établissements scolaires et universitaires de la capitale resteront fermés jusqu'au 19 février, ont annoncé les autorités.

□ CAMEROUN : légalisation de deux partis politiques. - Le ministère camerounais de l'administration territoriale a annonce, mercredi 13 février que deux partis politiques, celui de la Démocratie intégrale au Cameroun (DIC) et l'Union du peuple camerounais (UPC), avaient été légalisés. Er application de la loi du 29 décembre 1990, la reconnaissance de ces partis a prouve que l'ouverture démocratique décidée par le président Paul Blya devient une réalité », conclut le communiqué du ministère. — (AP.)

#### dont deux mille cina cents

**EN BREF** 

□ ALBANIE: M. Ismaïl Kadare « probable » candidat du Parti Démocratique albanais. - L'écrivain albanais Ismaīl Kadare sera « probablement » candidat du principal parti d'opposition, le Parti démocratique albanais (PDA), lors des premières élections libres fixées au 31 mars, ont indiqué des responsables du PDA à Tirana. En janvier dernier, M. Kadare, qui vit en exil en France depuis l'été 1990, avait rencontré « à titre privé » le leader du PDA, M. Gramos Pashko. ~ (AFP.)

□ BULGARIE : des milliers d'écoliers en grève à propos de l'enseignement du turc. - La décision, annoncée jeudi 14 février par le ministre de l'éducation, d'autoriser l'enseignement facultatif de la langue turque dans une partie du pays, a provoqué des réactions négatives et contradictoires. Au sud-est de Solia, des manifestants nationalistes bulgares bloquent les accès d'une douzaine d'écoles de la communauté turque de Kardzhali pour protester contre cette décision et dans le nord et le sud du pays, cinquante et une écoles sont en grève pour réclamer l'enseignement obligatoire du ture. - (AP.)

D PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE : le soulèrement de Bougainville aurait fait trois mille vic-times. – Le soulèvement séparatiste de Bougainville pourrait avoir fait trois mille morts en deux ans. a indiqué jeudi 14 février un diplomate australien de retour de l'île De nombreuses victimes serait mortes de maladie (paludisme, tuberculose, lèpre). La population de Bougainville s'élèverait à environ 150 000 personnes. - (AFP.)

D POLOGNE: manifestation contre le gel des salaires. - Plus de cinq mille ouvriers ont manifesté, vendredi 15 février, devant le siège du gouvernement à Varsovie, en réclamant l'abolition de la taxe qui pénalise les entreprises augmentant les salaires au-dessus du seuil fixé par le gouvernement. Les manifestants, affiliés au syndicat communiste OPZZ, ont exigé la démission du ministre des finances, M. Leszek Balcerowicz, et n'ont pas épargné le président de la République, M. Lech Walesa. - (AFP, AP, UPI.)

□ THAILANDE: 100 morts dans l'explosion d'un camion. - Au moins 100 personnes ont été tuées et 86 autres ont été blessées, vendredi 15 février dans la soirée, par

l'explosion d'un camion rempli de dynamite, a annoncé la police. Le camion, qui avait embarqué son chargement dans l'île de Phuket, s'est renversé dans la région de Thai-Muang située à plus de 600 kilomètres au sud de Bangkok. 'explosion, qui a aussi détruit une cinquantaine d'habitations, ne s'est produite qu'une heure après l'accident alors que les passagers d'un bus et de nombreuses autres personnes, parmi lesquelles des policiers, s'étaient massés sur place.

□ Colloque sur la France et les marchés asiatiques. – Le CPEI, département de commerce international des Langues O (INALCO), organise le 5 mars au Centre français du commerce extérieur (CFCE, 10, avenue d'Iéna, 75016 Paris) un colloque sur « Les cinq dragons d'Asie : des marchés porteurs pour la France ». Rassembiant des spécialistes et des responsables d'entreprises connaissant bien la région, ce colloque sera ouvert par M™ Edwige Avice, ministre délégué aux affaires étrangères. (CPEI, Centre Dauphine, place du Maréchal-de-Lattre de Tassigny, 75116 Paris, tél 45-53-37-07, télécopie 47-27-10-78).

### **EUROPE**

Réunies en sommet à Visegrad

### La Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie veulent coordonner leurs efforts en vue de s'intégrer à la CEE

Les dirigeants polonais, tchécoslovaque et hongrois, MM. Lech Walesa, Vaclav Havel et Jozsef Antall, ont manifesté, vendredi 15 février à Visegrad (nord de Budapest), leur volonté commune de tirer un trait sur les structures héritées du socialisme et d'entrer d'un même pas dans les instances européennes. Cette coopération a été concrétisée par la signature de deux déclarations communes lors d'une cérémonie soler nelle dans les ruines du palais médiéval du roi Mathias Corvin de Hongrie sur les bords du Danube, où en 1335 les rois de Bohême, de Hongrie et de Pologne signèrent un accord de coopération régionale. «Nous ne voulons pas ouvrir un bureau de l'après-pacte de Varsovie, ou créer une passerelle entre l'URSS et l'Europe de l'Ouest, nous voulons intégrer les structures européennes et coordonner nos efforts dans ce sens », a déclaré M. Vaclav Havel à l'issue

Les trois pays, qui ont engagé des négociations pour bénéficier du sta-tut de membre associé à la CEE, souhaitent devenir, à terme, membres à part entière de la Communauté et ne

veulent pas que s'instaure entre eux une rivalité en vue de l'entrée dans le Marché commun. Le premier minis-tre hongrois à par ailleurs confirmé la réunion, le 25 février à Budapest, du comité politique consultatif du pacte de Varsovie qui devra décider de la liquidation de la structure mili-taire de cette instance avant le

#### Divergences 1 2 2

Des notes discordantes sont toute fois apparues lors de l'évocation de la crise dans les pays baltes. Si M. Vaclav Havel a annoncé que la Tchécoslovaquie allait ouvrir un «bureau de représentation» à Vilwoureau de representation » a vin-nius (voir ci-contre), MM. Jozsef Antali et Lech Walesa se sont mon-trés plus réservés sur cette question, qui n'est pas mentionnée dans les documents signés vendredi. Des dif-férences d'appréciation se sont mani-festées également sur les questions économiques. Alors que la Hongrie aurait souhaité la création d'une zone de libre-échange entre les trois pays, le document final reste très vague sur cette perspective, se bor-nant à noter que « le développement

de la coopération entre des économies de marché contribuera à promouvou la libre circulation de l'argent et du travail ». Le président Walesa a cependant reconnu que des differences existaient entre les trois dirigeants sur la forme de la feture coopération économique entre les pays ex-socialistes. Le premier ministre tchécoslovaque, M. Marian Calfa. a souligné pour sa part que les pays d'Europe de l'Est devraient privilégier la conclusion d'accords bilatéraux. Les trois dirigeants ont souligné leur volonté de liquider le Comecon, l'ancienne alliance économique des pays de l'Est, lors de la dernière réunion de cette instance les 27 et 28 février à Budapest. - (AFP.)

Critiques contre un décret de M. Gorbatchey sur l'utilisation de l'armée

URSS

La commission constitutionnelle soviétique a fait état vendredi 15 février « d'insuffisances substantielles » dans le décret controversé de M. Gorbatchev sur le recours à l'armée à l'intérieur de l'Union. Selon Pagence Tass, la commission a aussi exprimé des réserves sur la règlementation autorisant la mise en œuvre du décret qui permet à l'armée d'organiser des patrouilles conjointes

Pour la commission, citée par Tass, « il manque une procédure juri-dique claire pour la justification et les conditions de l'utilisation des forces armées à l'intérieur de l'URSS sans déclaration de l'état d'urgence».

Le décret présidentiel a été promulgué fin janvier, après un accord entre le ministre de la Défense. Dmitry lazov, et le ministre de l'Intérieur, Boris Pugo, pour la constitu-tion de patrouilles conjointes. Celles-ci comprennent désormais 12 000 hommes en action dans 450 villes. Le décret a été soumis à la Fédération de Russie, dirigée par l'ultra-libéral Boris Eltsine, dont le gouvernement s'oppose à ces

# TCHÉCOSLOVAQUIE

### Prague va ouvrir un bureau de représentation en Lituanie

Le président tchécoslovaque, M. Vaclav Havel, a annoncé ven-dredi 15 février à Visegrad (Hongrie), à l'issue de sa rencontre avec ses homologues hongrois et polonais, que son pays avait décidé d'intensifier ses relations avec la Lituanie en ouvrant à Vilnius un «bureau d'information et d'intérêts». Ce burean n'aura pas, à proprement parler, de statut diplomatique ni de fonction consulaire mais dépendra toutefois du ministère tchécoslovaque des affaires étrangères et sera indépendant de l'ambassade de Tchécoslovaquie à Moscou.

Cette ouverture était envisagée depuis la visite, en mai dernier, en Tchécoslovaquie du président lituanien, M. Vytautas Landsbergis. Tou-URSS et les susceptibilités de Moscou, Prague avait ajourné sa déci-sion. Celle-ci a été accélérée par les événements de Vilnius et l'usage de

la force que le président Havel a sévèrement condamné. Le chef d'Etat tchécoslovaque a manifesté à plusieurs reprises ces dernières semaines son inquiétude à l'égard de la situation en URSS. Il a même critiqué le président Gorbatchev qui « ne s'est pas débarrassé de ses illusions communistes». La Tchécoslovaquie n'a cependant

diplomatiques avec la Lituanie comme compte le faire l'Islande. a Notre position n'a pas changé, a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères à Prague. Le gouvernement tchécoslovaque reconnaît le droit légitime des Républiques baltes à la souveraineté, il reconnaît les autorités lituaniennes, mais, la Tchécoslovaquie reconnaît l'URSS» et pas la Lituanie en tant qu'Etat indépendant. - (AP, AFP, Reuter.)

pas l'intention d'établir des relations

### PROCHE-ORIENT

LIBAN

### Dix-sept morts lors d'un affrontement entre combattants palestiniens

BEYROUTH

de notre correspondant Ayant refusé de céder sa position

à l'armée libanaise aux environs de Saïda, un bataillon du Fatah, prin-cipale composante de l'OLP, a été attaque à l'arme lourde, vendredi 15 février, par d'autres unités du Fatal. Les combats, selon la police libanaise, auraient fait 17 morts et 45 blessés. Le chef des mutins, le commandant Abou Mohamed Zasoura, a été capturé et exécuté, après avoir été condamné à mort par un « tribunal révolutionnaire d'urgence », constitué sur-le-champ par un ordre de l'OLP venu de Tunis. Le commandant Zasoura avait concrétisé sa rébellion en enlevant, et en séquestrant durant quelques heures, le colonel Alaa, chef militaire du Fatah au Liban.

L'extrême fermeté de M. Yasser Arafat dans cette affaire vise à rafsermir son autorité à l'intérieur de la centrale palestinienne, plus spécialement au sein du Fatah, déjà miné par plusieurs scissions. Elle vise aussi à préciser ses relations avec l'Etat libanais, qui a tenté et réussi, un retour, encore très par-

tiel, au Liban du Sud,

Ce faisant, M. Arafat confirme spectaculairement son intention de ne croiser le fer, pour l'instant, ni avec l'Etat libanais, soutenu par la Syrie, ni avec Israël, qui pourrait prendre prétexte d'une recrudescence des activités palestiniennes au Liban du Sud pour entrer en scène. Les Palestiniens se sont engagés à ne pas tirer, notamment des katiouchas, sur l'Etat hébreu à partir de la bande de territoire désormais tenue par l'armée libanaise. Or, le chef des mutius avait justement refusé d'évacuer sa position et de la céder aux Libanais sans avoir obtenu des « garanties sur la possibilité de poursuivre le combat contre Israël».

LUCIEN GEORGE

#### Beyrouth s'engage à trouver une « issue acceptable » à l'affaire Aoun

Les discussions, jeudi 14 février à Paris, entre M. Farès Boueiz, ministre libanais des affaires étrangères, et MM. François Mitterrand et Roland Dumas ont porté notamment sur le sort du général Michel Aoun, réfugié à l'ambassade de France à Beyrouth depuis le 13 octobre dernier. M. Boueiz a affirmé que toute solution au problème du départ du général Aoun devait tenir compte de «la sécurité de l'Etat et des problèmes fiscaux ». « Il est un peu tôt pour considérer que l'affaire est terminée, mais nous ferons notre possible pour qu'une issue acceptable soit trouvée », a ajouté le ministre libanais

Ces déclarations mettent fin aux rumeurs celon lesquelles le général Aoun allait incessamment quitter le Liban pour la France. Sur les pro-blèmes du Golfe et du Proche-Orient, abordés également dans les discussions, M. Boueiz a fait état « d'une profonde et grande entente entre les positions libanaise et française.»

### Appels en faveur des bibliothèques des universités francophones pontificale de théologie du monde arabe, a demandé des fonds pour

acheter des livres en France, par la

voix de M. André Tuilier, biblio-

A l'heure où la pax syriana, à la fois permet une certaine reprise de la vie universitaire libanaise et fait peser de graves menaces sur la liberté linguistique de ce pays, les deux principales universités francophones du Liban viennent de lancer des appels pour reconstituer ou enrichir leurs bibliothèques. L'université Saint-Esprit de Kas-

thécaire en chef honoraire de la Sorbonne, président de l'Association française des amis de Kaslik L'université Saint-Joseph

de Beyrouth a, pour sa part, souhaité recevoir, soit directement lik, qui possède la seule faculté

► Maison Saint-Charbel, 60, rue de la République, 92150 Suresnes, chèques à libeller au nom de l'Association des amis de Kaslik

 Renseignements auprès du Comité libanais pour la promo-tion de la francophonie, 42, rue de Grenelle, 75007-Paris, tél : (1) 45 49-12-11. Chèques à libeller au nom de l'université

Le secrétaire d'Etat à la défense, M. Gérard Renon, s'est prononcé pour le maintien – quitte à le modifier – du système actue à recrutement des armées françaises, qui associa des codors de métier à qui associe des cadres de métier à des appelés du contingent. « Ce système de recrutement mixte a déjà fait la preuve de son adaptabilité et il permet de bénéficier des avantages de chacune de ses compo-santes », a-t-il expliqué, jeudi 14 février à Paris, lors d'un colloque sur la conscription organisé par la Fondation pour les études de défense nationale (FEDN).

Rebécoslovaquie veulen

de s'intégrer à la ()

The state of the s

1.35

and darpay

12.14

----

----

to the contract of

Land Control of the C

....

-,--

The second secon

The second secon

- • • -

to the comp

in the Containing

in isating

A la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en Europe comme au Proche-Orient, M. Renon a annoncé que le gou-M. Renon a annoncé que le gou-vernement présenterait au Parle-ment « un modèle de forces armées qui continue de faire appel à la fois aux hommes de métier et à la conscription dans des proportions qu'il conviendra de préciser », notamment pour l'armée de terre. En 1991, l'armée de terre com-

« La marine et l'armée de l'air, a déclaré le secrétaire d'Etat, ne seront pas fondamentalement diffé-rentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. » En revanche, « l'armée de terre sera sans doute réduite par rapport à ses effectifs actuels » .

«L'armée de terre, a expliqué M. Renon, représente un cas trè different, non seulement parce qu'elle est la seule à compter davanqu'ene est la seule à compter auvan-tage d'appelés que de personnels d'active dans ses rangs, mais sur-tout parce que ses appelés assument des fonctions spécialisées sur des matériels de combat (...). » «A titre d'exemple, poursuit le secrétaire d'Etat à la défense, si l'on conserve un volume de forces aériennes et navales comparables à ce qu'elles sont, c'est-à-dire loin d'être abondantes, il faudrait réduire l'armée de terre de plus de 150 000 hommes

prend 110 000 personnels d'active et 185 000 appelés; la marine, respectivement 46 000 et 19 000; l'armée de l'air, 58 000 pour qualitatif des engagés, il faudrait, selon le ministre, multiplier par quatre le nombre des engagés de l'armée de terre (32 000 hommes actuellement) pour maintenir une armée réduite à 200 000 hommes. A ce chiffre, a affirmé M. Renon, il fandrait ajouter les 55 000 engagés nécessaires pour la marine et l'ar-mée de l'air,

> « L'articulation des moyens opérationnels de l'armée de terre devra être revue. (...) Il faudra bien entendu des moyens blindés et mécanisés, il faudra des moyens légers projetables et il faudra également des forces du territoire. Il faudra penser l'organisation de notre défense en unités à base d'appelés et en unités professionnalisées sur la base de critères géographiques et d'emplot», a conclu le secrétaire

> > ANDRÉ LAURENS

LIVRES POLITIQUES

📉 amme toute crise, celle de la fonction publique a du bon si elle permet de réévaluer les états de service au service de l'Etat. L'enquête menée par Jean-Luc Bodiquel et Luc Rouban ouvre de larges horizons à ce réexamen, précisément parce qu'elle étudie la fonction € fonctionnaire > non comme une force politique mais comme un champ social soumis à des atteintes, des mutations et des tensions qui lui sont propres. Nos deux charcheurs s'interrogent aussi sur la politique de modernisation de l'Etat au moment où celui-ci € se déconstruit ». Signalons que Jean-Luc Bodiquel publie également une étude sur la grande mutation qu'a connue en quelques décennies le corps des magistrats, qui n'en reste pas moins confronté, lui aussi, à la nécessité de se Moins d'Etat, c'est, pour le

fonctionnaire qui le sert et qui est censé détenir une parcelle de son pouvoir, voir son rôle social se réduire. Bien d'autres facteurs contribuent à cette déstabilisation: la décentralisation, la multiplication des acteurs qui mettent en œuvre les politiques publitrés. l'ouverture européenne, qui ne se traduit pas seulement par de nouvelles réglementations mais, aussi, par la comparaison avec d'autres modèles de gestion administrative. Loin des clichés que la fonction publique génère encore, dans un pays plus attaché aux structures étatiques qu'il ne le prétend, il est certain que l'image du fonctionnaire a changé : elle n'est plus ce symbole de la réussite sociale au service de la République qu'elle a été ; elle n'est plus synonyme de la permenence de l'Etat, dans un régime en proie à l'instabilité politique comme sous la IV., ni associée à la reconstruction du pouvoir d'Etat, comme elle le fut au début de la V. C'est par référence à cette déperdition que Jean-Luc Bodiquel et Luc Rouban intitulent leur ouvrage Le fonctionnaire détrôné? Et, parce qu'ils ne s'en tiennent pas à ce constat qu'ils restent sur le mode interrogatif.

En effet, malgré la pression de la critique néo-libérale at celle de la crise économique, qui a pesé sur les effectifs et le pouvoir d'achat des fonctionnaires, la notion de service public continue de se porter assez bien. L'opi-

### Au service de moins d'Etat

part des choses dans l'opposition banale entre les mérites du privé et du public. Les premiers sont loin d'être considérés comme une panacée, tandis que les seconds ne sont pas automatiquement liés à une augmentation quantitative des moyens : s'il y a développement de la pensée gestionnaire, à gauche comme à droite, c'est à la faveur de cette double appréciation. D'autres clichés vont ainsi s'estomper au fil de cette enquête, tels ceux de l'unité et de l'homogénéité de la fonction publique (malgré ses classifications juridiques) ou du clivage entre ses salariés et ceux du secteur privé. En fait, la frontière sociale qui sépare deux mondes passe entre les employés et les cadres, quels que scient leurs patrons.

Nos enquêteurs mettent à jour les diverses phases d'une politisation de la fonction publique qui a commencé sous « l'administration gaullienne » et s'est poursuivie avec le jeu de l'alternance. sans oublier la part abusive prise par les cabinets ministérials et « la politisation croissante de la scène locale » qui pèse sur les administrations les plus engagées dans « les stratégles d'entrepreneurs publics ». Jean-Luc Bodiquel et Luc Rouban observent que « la nomination des hauts fonctionnaires obéit de plus en plus à une logique politique. » et soulignent paralièlement la fonctionnarisation du politique, laquelle, écrivent-ils, « indique surtout le surinvestissement social que les catégories favorisées effectuent en France dans la haute fonction publique suivant une logique directement héritée de l'Ancien Régime ».

Selon eux, la politisation a deux conséquences : la fonction publique « est désormais chargée d'appliquer un programme gouvernemental et non plus un projet de société » et l'entrée en politique, dans la mesure où elle est payante, modifie les modèles sociaux de réussite dans la cor-

poration au profit des spécialistes engagés et du « développe-ment du militantisme d'exper-

La multiplication des agents

spécialisés se manifeste à bien

d'autres niveaux et contribue à dévaloriser le mythe unitaire. En témoignent la part croissante de la technicité et le rôle des contractuels de plus en plus nombreux. La référence partisane, du coup, paraît avoir moins d'importance que la différence entre des gestions procédant d'une logique politique ou d'une logique technicienne. C'est notamment frappant dans les services locaux et les auteurs estiment que ces affrontements ont causé plus de problèmes que n'en ont provoqué les transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités locales dus à la décentralisation A cette revanche de la périphé-

rie s'ajoutent la crise du recrute-

ment, l'anachronisme du statut,

les biocages internes et les ambi-

guités des tentatives de modernisation administrative. Des agents de plus en plus surqualifiés et surdiplômés ressentent l'absence de véritables responsabilités, la faiblesse de leurs rémunéconditions de travail et l'inadaptation des critères régissant leurs carrières. Sur tous ces plans, audelà des constats qu'ils dressent, les auteurs sont conduits à envisager les réformes souhaitables, les innovations espérées, qui, en gros, tendent à prendre en compte deux évolutions majeures : la première est qu'il s'agit moins pour les fonctionnaires de « participer à l'arbitraire du prince» que de mobiliser des moyens et des ressources pour faire avancer des négociations et des projets, d'appliquer le règlement que de promouvoir des arrangements; la seconde, qu'il faut développer les fonctions d'état-major et d'expertise, l'obligation de moyens n'étant pas, à un certain niveau, moins nécessaire que l'obligation de résultats, si chère au secteur

▶ « Le fonctionnaire détrôné? ». de Jean-Luc Bodidetrone?s, de Jean-Luc sodi-quel et Luc Rouban. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 258 pages, 120 F (jusqu'au 30 juin 1991), puis 150 F.

> « Les magistrats, un corps sans âme ? », de Jean-Luc Bodiguei. PUF, 294 pages, 148 F.

Camember » s'amuse...

M. Dominique Strauss-Kahn, président socialiste de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a été, dit-il, « fort amusé » de découvrir, dans le Monde du 16 février, que M. Jean-Paul Huchon, directeur de cabinet du premier ministre, avalt qualifié de solution à la « sapeur Camember » son idée d'emprunt national pour financer les dépenses supplémentaires entraînées par la querre du Golfe.

M. Strauss-Kahn souhaite préciser que, chez Christophe (1), l'auteur du célèbre « sapeur », le livre qu'il préfère est les Malices de Plick et Plock. « La devise de Plick et Plock, précise M. Strauss-Kahn, est : e réfléchir avant d'agir », et je souhaite que les socialistes s'en inspirent...»

(1) Christophe est le pseudonyme d'un auteur de la fin du dixneuvième siècle, Georges Colomb, considéré comme un pionnier de la bande dessinée. Il fit paraître dans la presse de l'époque, parfois simultanément, cinq séries : la Famille Penouillard (1889-1893), le Sapeur Camember (1890-1896), le Savant Cosinus (1893-1899), les Malices de Plick et Plock (de 1893 à 1904) et le Baron de Cramoisy

#### en bref

□ Les Verts dénoncent le « Yalta électoral » des régionales. → Les Verts ont dénoncé, yendredi 15 février, le « Yalta électoral » envisagé, selon eux, par le PS et le RPR à l'occasion des élections régionales de mars 1992. Estimant que le projet de réforme du scrutin à l'étude au PS « rejoint » une pro-position de loi de M. Michel Girand, député RPR du Val-de-Marne, ils ont affirmé : « La stratégie de ces formations politiques est d'exercer le pouvoir grâce à des majorités fortes dans les assemblées, même s'ils passent en dessous de 30 % voire de 25 % des électeurs. Alors que la représentation proportionnelle se généralise dans le monde, alors que l'opinion publique se détourne des clivages gauche-droite, ces partis veulent revenir en arrière pour les régionales et n'envisagent toujours pas le scutin proportionnel pour les légis-latives. Ce projet de scrutin antidémocratique risque, de fait, de dot ner des majorités nettes...a l'extrème-droité. »

Les communistes contestataires

de Seine-Saint-Denis s'organisent. - Les communistes contestataires de Seine-Saint-Denis ont décidé, à l'initiative de plusieurs militants de Montreuil, de s'organiser pour a favoriser le débat et l'action » en créant deux structures aux niveaux municipal et départemental, auxquelles participera activement le maire de Montreuil, M. Jean-Pierre Brard, député du département. Ils ont créé, mardi 12 février, une association provisoirement appelée « Initiative démocratique Montreuil » et ouverte à tous les habitants de la ville, sous la présidence de M. André Beckouche, conseiller municipal, qui a décidé de ne pas reprendre sa carte du PCF après le vingt-septième congrès. Cette association regroupe notamment, outre M. Brard, un ancien député com-muniste, M. Louis Odru, l'ancien maire, M. Marcel Dufriche, l'un des adjoints de M. Brard, M. Jean-Claude Souty, un conseiller général, M. Raphaël Grégoire, et Mª Claire Rol-Tanguy, fille du colonel Henri Rol-Tanguy, héros

(RPR) à M= Barzach. - La « lettre » de circonscription de février de M. Patrick Devedjian, député RPR des Hauts-de-Seine, membre de la Force unie de M. Noir, rend hommage au « courage » et à l'a authenticité » de M= Michèle Barzach qui, après avoir donné sa démission du RPR et de son mandat de député de Paris, n'a pas retrouvé son siège au palais Bourbon. « Par son retrait au second tour, est-il écrit, elle a répondu avec élépance et crânerie à tous ceux qui l'ont accusée, sans relache et sans la moindre preuve, de se faire élire par les voix socialistes, eux-mêmes n'étant pas gênés du tout de faire appel aux électeurs du Front natio-

u Hommage de M. Devedjian

Quand le « sapeur

M. Maxwell n'a en effet pas res-pecté le délai de trois mois pendant lequel tout vendeur faisant partie du groupe de repreneurs doit accorder un droit de préemption aux autres membres de ce groupe mené par Bouygues. M. Maxwell n'avait notifié officiellement ses intentions à ses partenaires que le 25 janvier. De plus, la loi précise que toute modification substantielle du capital de la chaîne doit être notifiée par cette dernière « dans un délai qui permet au CSA d'exercer ses responsabili-

Les 2 % que conserve la filiale française de M. Maxwell scraient nantis auprès d'une autre banque, et donc plus difficiles à céder. Ils ne permettraient de toute façon l'exercice du droit de préemption qu'à certains petits actionnaires de la chaîne. Goldman Sachs, qui va vraisemblablement replacer ces actions auprès d'autres investisseurs encore inconnus, a déclaré vouloir respecter la loi française. Mais, en ignorant superbement ses ex-partenaires et le CSA, M. Maxwell donne un coup de pied dans la fourmilière.

Est-ce le signe d'un assaut sur TF1, dont le cours en Bourse a progressé ces derniers jours avec de gros volumes échangés? Toute attaque frontale contre le pouvoir du groupe Bouygues semble difficile. Certes, le groupe de BTP est limité à 25 % du capital de la chaîne, et n'a guère de chances d'obtenir dans l'immédiat l'assouplissement de cette règle, qui nécessiterait un projet de loi. Mais il peut compter sur ses alliés récemment entrés au capital Fidelity Funds (4 %) et Rizzoli (4 %). D'autres

### COMMUNICATION

• Le Monde • Dimanche 17 - Lundi 18 février 1991 11

Précipitant la recomposition du capital de la chaîne

### M. Maxwell vend 10 % de TF 1 à Goldman Sachs

M. Robert Maxwell a vendu hors Bourse 10 % du capital de TF 1 - sur les 12 % qu'il détenait depuis la privatisation de la chaîne en 1987 – à la banque américaine Goldman Sachs. Cette vente conclue en début de semaine permet au milliardaire bri-tannique de récupérer sa mise, alors qu'il est lourdement endetté dans d'autres affaires. Mais ses conditions posent une série de problèmes juridiques qui pourraient entraîner des contestations, voire une demande de mise sous séquestre du bloc d'ac-

membres du groupe de repreneurs, comme Suez et le Crédit lyonnais,

sont banquiers ou actionnaires de Bouygues, qui est opérateur de la

Mais les mouvements sur le capital - la GMF cherche également à vendre ses 5,9 % - amèneront le CSA à examiner le dossier TF 1. Comme les pouvoirs publics, le CSA s'inquiète de la position dominante de TF l, c'est d'ailleurs pourquoi il encourage vivement la constitution d'un second pôle privé autour de la 5 et de M6.

Ce contexte peut favoriser certains investisseurs désireux d'ébranler le contrôle de Bouygues - parmi lesquels on cite le groupe Chargeurs de M. Jérôme Seydoux, dont un porte-parole déclare « n'avoir rien à dire ». C'est en tout cas une alarme sérieuse pour la direction de TF I, même si elle se prevant de résultats en hausse pour 1990 (270 millions de francs contre 220 millions en 1989).

#### Le Twentieth Century Project Une coproduction télévisée de 300 millions de dollars

La chaîne américaine ABC, la télévision publique japonaise NHK et le puissant Gosteleradio soviétique viennent de créer une filiale commune, le Twentieth Century Project, pour coproduire ensemble deux cents heures de programmes.

Consacrée à l'histoire du vingtième siècle, cette coproduction l'une des plus importantes jamais réalisées, – nécessitera 300 millions de dollars (1,5 milliard de francs) d'investissements. La production durera sept ans. Aussi les trois partenaires viennent-ils de charger la banque Worms, très active dans la production audiovisuelle, de constituer un consortium d'investisseurs et de partenaires européens susceptibles non seulement de participer au financement du projet, mais aussi d'apporter au Twentieth Century Project, des archives cinématographiques et audiovisuelles.

#### PARIS EN VISITES

LUNDI 18 FÉVRIER « L'Opéra de C. Garnier », 14 heures, dans l'entrée (Christine Merle).

«Le Palais de justice en activité», 14 h 15, 4, boulevard du Palais (Tou-risme culturel).

«Les salons de réception de l'hôtel de Lassay», (limité à trente per-sonnes – carte d'identité), 14 h 20, métro Assembléa-Nationale

«L'Opéra de la Bastille : de l'ancienne forteresse au nouvel Opéra », (places limitées), 12 h 30, à l'exté-rieur, au pied de l'ascaller. «Le Louvre, du donjon à la Pyra-

mide, et les appartements royaux, 14 h 30, 2, place du Palais-Royal, devant le Louvre des Antiquaires (Connaissance de Paris). «Les fastes de l'Opéra Gamier, Son

histoire, ses selons, son famôme», 14 h 30, dans le hall, statue de Lulle (Arts et caetera). « HAtels et jardine du Marais Place des Vosges », 14 h 30, sortie métro Seint-Paul (Résurrection du passé).

«L'Hôtel-Dieu et la médecine autre-fois», 14 h 40, entrée Hôtel-Dieu, côté parvis de Notre-Dama (Paris «La cathédrale russe. Histoire de la religion orthodoxe», 15 heures. 12, rue Daru (P.-Y. Jasiet). «Les appartements d'Anne d'Au-

triche au Louvre. L'enfance de Louis XIV. Le cabinet de travail du roi. La galarie des pairs et ministres. Les salles du trône et du grand bel », 14 h 30, sortie métro Louvre/Rivoli (). Hauller). « Les fouilles archéologiques de

l'ancien Louvre de Philippe-Auguste », 15 heures, métro Palais-Royal, sortie place Colette (Paris et son histoire). «Du grotesque au tragique : Dubuf-fet, Grosz et Rouault», 19 heures, Musée national d'art moderne (Centre

#### **CONFÉRENCES**

23 quai de Conti, 14 h 45 : « Les progrès techniques du monde rural et les contradictions entre l'économique et le social » (Académie des sciences morales et politiques).

Salle Psyché, 15, rue Jean-Jacques-Rousseau, 15 heures : €Endes des diverses énergies vibratoires du corps humain », par M. Gardil (Usfipes).

35, rue des Francs-Bourgeois, 18 h 30 : « L'Europe monétaire et les incidences économiques de l'unifica-tion allemande », avec R. Toulemon, A. Pratte, K. Meyer (sous réserve) et A. Thiery (Maison de l'Europe).

(Publicité)

Découverte en Amérique

### **Une super** molécule contre les rides

NEW-YORK. - Les rides sont, depuis toujours, le signe hal du vicillissement.

Hommes et femmes en quête de la jennesse ent cherché par tous les moyens à vaincre le temps, en livrant une bataille qui, jusqu'à hier encore, sembiait n'aveir pas de fin. Mais de bonnes nouvelles

arrivent d'Amérique. A New-York, il a été annoncé, 24 cours d'une conférence,les résultats des tests effectués par le laboratoire AMA du New Jersey, sons la direc-tion du professour Gabriel Letizia, sur une nouvelle molécule originale qui semble capable d'agir très efficacement sur la peau pour réduire le nombre et la prefondeur des rides. Une pemmade cosmétique

reniermant cette melécule a été appliquée peudant 30 jeurs sur 26 personnes de 45 à 60 ans. Résultat : diminution sensible de la prefendeur et du membre des rides sur la partie du visage traitée.

Après une première distribution auprès des pharma-cies américaines, la société productrice de la nouvelle permade cosmétique (Kerff) a commencé la commercialisation en Europe.

En France, la pommade est arrivée dans quelques pharmacies, sous le nom de Auti-Age Super, formulée selon l'âge : pour 35 ans et 45 ans.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

### Au crible de l'opinion

Pour la huitième année consécutive, la SOFRES publie « l'état de l'opinion », qui rassemble les grandes enquêtes effectuées en 1990, « analysées et commentées pour comprendre l'opinion publique ». Au menu figurent notamment la crise du Golfe et l'ambivalence des premières réactions françaises, soulignée par Olivier Duhamel et Jérôme Jaffré. « Phus ultra » que le gouvernement pour les objectifs, l'opinion serait en effet « plus pacifiste » quant aux

moyens à mettre en œuvre. Le livre contient également une analyse de l'unification allemande telle qu'elle a été vécue de part et d'autre du Rhin. Cette étude, qui montre la versatilité des opinions publiques allemandes, souligne aussi les limites de l'utilisation des enquêtes d'opinion, puisque vrien ne vieillit aussi vite au'un sondage de la

veille ». A lire aussi la « canonisation historique » de de Ganlle par les Fran-

l'analyse de Jérôme Jaffré sur le « gouvernement des instruits » - qui fait apparaître nettement l'appui dont bénéficie actuellement Michel Rocard auprès des élites culturelles –, sans oublier «l'abécédaire», où l'amour, la fatigue, et « les champions sportifs d'aujourd'hui et d'hier» sont passés au crible de l'opinion.

L'Etat de l'opinion, présenté torique» de de Ganile par les Fran-çais, que constate Raymond Barre, Jaffré, Seuil, 295 p., 155 F. du public va à la lutte contre le bruit. Chacun a, ensuite, pu criti-quer l'organisation et le fonctionne-

quer l'organisation et le tonchome, ment du service au sein de groupes de réflexion. « Le projet naît de la concernation locale, et non pas des de Paris commente

directives venues de Paris, commente le commissaire Jean-Marc Berlioz

qui suit les « projets de service » à l'IHESI. Chaque fonctionnaire devrait se reconnaître davantage dans un projet à l'élaboration duquel il a participé » D'où, espère-t-on,

une plus grande motivation des poli-ciers. Le taux d'absentéisme ne s'élève-t-il pas à dix-huit jours de congé-maladie par an et par policier, en moyenne, à Toulon?

Après la phase de concertation, un

« comité de pilotage » a arrêté une

kyrielle de mesures surgies de l'anto-critique. Afin d'améliorer l'aide aux

victimes, des cartes de visite person-nalisées sont désormais remises aux

plaignants qui pourront joindre plus facilement le policier chargé de leur dossier. Les équipages ont été limi-tés à deux policiers par voiture (con-

tre trois ou quatre avant), ce qui a

L'examen médical des ivrognes, qui

nécessitait jusqu'alors un transport à l'hôpital, est pratiqué à l'hôtel de

police. Quant à l'accueil des blessés, il s'effectue dans un poste de police créé en milieu hospitalier, ce qui

évite d'innombrables navettes.

Moins originales, mais jusqu'alors peu répandues à Toulon, des ren-

contres avec les associations d'im-

migrés et les travailleurs sociaux ont

La résistance

des élus locaux

Si l'hôtel de police était ultra-me

derne, la réception du public laissait à désirer. Les visiteurs sont à pré-sent accueillis par deux hôtesses avec, en bruit de fond, la musique

d'une radio locale privée. Ils profi-tent d'une cabine téléphonique ins-tallée en plein hall. Une salle d'at-

tente, aux murs décorés d'affiches

fournies par le consulat du Maroc, a

été ouverte pour les étrangers venant régulariser leur situation.

cautionner un «projet du patron», les syndicalistes ont finalement joué le jeu du dialogue. Sans aller, toute-fois, jusqu'à accepter une remise en

cause des horaires liés au fonction-

cause des horaires nes au fonction-nement par « brigades de roule-ment». Et tout en regrettant qu'au-cune création d'effectifs n'ait accompagné la réforme. Si des com-missaires et des membres de la hié-rarchie intermédiaire ont pu crain-dre deux un respoise terrets que le

dre, dans un premier temps, que la

constitution de « soviets » ne porte

atteinte à leur autorité, tous ont fini

par accepter de discuter l'organisa-tion des services avec des sous-bri-

En fait, la résistance la plus vive

est venue de certains élus locaux.

Ceux-ci ont vivement protesté

quand a été supprimé le poste de police du quartier de la Serinette

qui, avec trois fonctionnaires, n'en-registrait guère plus de deux plaintes par semaine. Mais la Serinette n'est pas n'importe quel quartier : cha-cime de ses semaines p'anagements.

cune de ses avenues s'enorgueillit,

dit-on, de domicilier une haute per-sonnalité ou un amiral à la retraite.

Initialement soucieux de ne pas

rmis de multiplier les patrouilles. permis de multipuer les patroulles. Une brigade chargée de lutter contre les nuisances sonores a vu le jour.

# La police toulonnaise découvre les vertus de l'autocritique

Une nouvelle organisation et de meilleurs rapports avec le public ont permis de faire baisser la délinquance dans la préfecture du Var

La direction générale de la police nationale a lancé une vingtaine de « projets de service » sous l'égide de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI). Une démarche qui est appelée à s'étendre dans le cadre de la modernisation et de la rénovation du service public policier. L'un des sites choisis, depuis plus d'un an, pour cette expérience est la ville de Toulon, qui a réussi à enrayer en 1990 la progression des crimes et délits - 3 %) alors qu'ils augmentaient fortement dans l'ensemble du département du Var.

#### TOULON de notre envoyé spécial

Toulon, sous la lune, appartenait aux délinquants. Des bouges à marins du port aux coquets pavillons du Faron, ces noctambules s'en donnaient à cœur joie. Entre minuit et le petit matin, ils avaient cinq mille forfaits à leur actif. Au grand jour, à l'inverse, quand plus de cinq cents policiers veillaient sur la ville, seulement trois mille infractions étaient enregistrées. C'était en 1989. Avant que le «projet de service» n'entraine un *aggiornamento* à l'hôtel de police de Toulon.

« Bien sur, le service tournait, analyse rétrospectivement M. Pierre Cohet, directeur des polices urbaines du Var, en poste depuis quatre ans. Mais avec quelle efficacité?» Pendant toute une année, les fonctionnaires de l'hôtel de police de Toulon ont passé au crible leur organisation et leur fonctionnement Il a bien fallu reconnaître la rigidité des horaires et l'inadaptation aux réalités du terrain. «Le crèneau horaire des infractions correspondait à un moment où les effectifs présents sur le terrain étaient réduits à leur niveau d'étiage », reconnaît M. Cohet. Adopté à l'unanimité des projet a fixé une priorité : lutter contre la délinquance. Du coup, c'est toute l'organisation de la police toulonnaise qu'il a fallu repenser.

Les patrouilles de la brigade de surveillance nocturne ont été dou-blées. Ses « nuiteux » ne sillonnent plus seulement les venelles borgnes d'une basse-ville que les vieux Tou-lonnais ont baptisée «Chicago». Les couche-tard les repèrent désormais

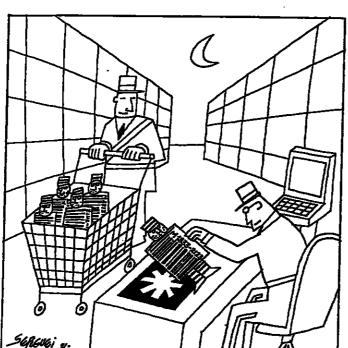

dans les quartiers résidentiels de la périphérie qui, du Claret au Faron, concentrent une large part des cambriolages et des vols liés à l'automobile. Autre innovation: les personnes interpellées sont aussitôt présentées à l'officier de police judiciaire qui assure la permanence de nuit au commissariat et pour qui un studio, avec cuisine et salle de bains, a été aménagé au dernier étage de l'hôtel de police.

#### Cartes de visite *personnalisées*

De nombreux policiers ont été réaffectés aux missions de voie publique. Il en va ainsi de ceux de la gée du maintien de l'ordre, en chômage technique depuis la fin des conflits sociaux liés aux chantiers navais, qui se consacrent aujourd'hui à la recherche du «flagrant délit » au sein d'une unité spécialisée dont les effectifs ont triplé. Une cinquantaine d'autres gardiens, qui avaient été « détachés » dans des bureaux ou des activités annexes, ont été remis sur le bitume. A la grande joie des automobilistes, une

tache traditionnelle est devenue moins «prioritaire» (sauf pour les infractions les plus genantes ou graves) : le nombre des contraventions a chuté de vingt-trois mille, en 1989, à quatorze mille l'année sui-

L'informatique a fait le reste. La ville a été divisée en neuf cent quatre-vingts secteurs et, heure par heure, l'ordinateur suit l'évolution du nombre d'agressions dans tel par-king ou la progression des vols dans tel centre commercial. Semaine après semaine, la carte de cette délinquance locale est placardée dans les bureaux. « L'ensemble permet d'adapter notre dispositif en per-manence, dit M. Cohet. Nous avons réussi à faire baisser la délinquance de 3 % en 1990, après une hausse moyenne de 10 % par an, depuis 1989.<sub>w</sub>

ils bien connaître leur circonscription? Plus d'un a été surpris par le diagnostic qui a été dressé. Ils ont découvert que la moitié de la population maghrébine de Toulon est concentrée dans les vieux quartiers du centre, et non pas en périphérie, comme ils le pensaient. Et appris que la première des préoccupations

### La Grande Duduche et les gogos

Danièle Gilbert devant le tribunal de Grasse

Sept inculpés, dont l'ex-ve-dette de la télévision Danièle Gilbert, ont comparu, vendredi 15 février, devant le tribunal correctionnel de Grasse, présidé par M. Jean-Noël Acquaviva, dans l'affaire de publicité mensongère et d'escroquerie de la « bague de Ré». Le substitut du procureur de la République, M. Bernard Farret, a requis contre Danièle Gilbert, quarante-huit ans, qui avait vanté, dans des publicités, les pouvoirs sumaturels de cette baque de pacotille, une peine de deux ans de prison avec sursis et 800 000 francs d'amende, il a demandé contre quatre de ses coınculpés des peines allant de dix-huit mois à trois ans de prison avec sursis et de 1 à 1,2 millions de francs d'amende. Le jugement a été mis en délibéré au 22 mars.

### de notre correspondent

régional A la barre, en redingote courte et bas noirs, Danièle Gilbert n'en démord pas. La bague de Ré, elle y croit. Si elle ne l'avait pas achetée en septem-bre 1987, elle n'aurait pas réchappé d'un terrible accident, un mois plus tard, sur le périphérique, à Paris. « On aurait dû me ramasser en miettes. 3 Rien, vraiment, ne saurait entamer sa croyance. Même pas l'infamie de ce procès dont ladite bague, « un talisman vieux de six mille ans », « reproduction exacte d'un bijou de l'ancienne Egypte ...) que portaient les pharaons », ne l'a pas préservée...

A l'origine de l'affaire, un éditeur parisien, M. Marc Tripier, gérant de la SARL Edition et publications réunies (EPR), qui ommercialisait sur une petite échelle, depuis plusieurs années, un modèle approchant de la « bague de Ré », vendue sous le nom de « bague Atlante > - un simple anneau en oché et orné de deux triangles. Pour passer à un stade supérieur, il signe deux contrats, en septembre et en décembre 1987, avec une SARL, le Centre d'information et de prévention (CIP), et la société mère de celle-ci, l'Office général publicitaire (OGP), spécialisée dans la vente par correspondance, dont MM. Guy Allard et Gilbert Delbergue sont alors, respectivement, PDG et directeur général. Quatre autres sociétés appartenent à la même sphère participeront à la conception, à la promotion et à la distribution du produit. Un contrat de licence de notoriété sera conclu, le 1º février 1988, entre EPR et Danièle Gilbert.

#### Matraquage publicitaire

En fait, selon l'accusation. toute l'affaire aurait été orches-trée, dès le départ, autour de l'ex-présentatrice, qui prétend, au contraire, avec ses colncul-pés, qu'elle a été sollicitée fortuitement après deux reportages qui lui ont été consacrés dans Paris-Match (où elle était photographiée la « bague d'At-lante » au doigt) et Lui (où elle

avait posée nue). Quoi qu'il en soit, dès le début de mars 1988, une campagne de grande envergure commençait - respectant, au demeurant, les recommandations du Bureau de vérification de la publicité cent-cinq parutions dans trentehan Gris apres

Dans ces publicités ou dans une lettre manuscrite, à son en-tête, largement distribuée à partir du fichier d'OGP et accompagnée de sa photo dédicacée, la « Grande Duduche » affirmait qu'elle avait *∢ fait une* anquete » et qu'elle avait appris que « des quantités d'hommes et de femmes portant la « bague de Ré» « gagnaient aux courses et au loto - souvent de grosses sommes - ou bien recevaient un héritage inattendu ». « C'est une arme, soutenait-elle encore, qui peut vaincre le mauvais sort ou l'envoûtement. »

Résultat de ce matraquage publicitaire: 325 000 bagues vendues en France et 100 000 (chiffre partiel) à l'étranger, en 1988, pour un chiffre d'affaires de 80 millions de francs. Une opération juteuse puisque la « bague de Ré», vendue 3,50 F par le fabricant, revendue 6 francs à Marc Tripier était cédée par celui-ci à 45 francs aux sociétés OGP et CIP, qui la commercialisait à 189 francs... Danièle Gilbert percevait, pour sa part, 5 % du prix de vente au public (1). Une faculté de remboursement était cependant offerte aux acheteurs de la « bague de Ré » dans un délai de trente jours. Quelque seize mille d'entre eux seraient ainsi rentrés dans leur argent (certains,

plusieurs fois I). Dans un réquisitoire mordant, le substitut Bernard Farret a dénoncé eun modèle d'escroquerie > fondé sur « une publi-cité obsédante, une mise en scène et de fausses attestations s. Il a réclamé le maximum, trois ans de prison avec sursis et 1,2 millions de francs d'amende, contre MM. Marc Tripier et Gilbert Dalbergue, deux ans avec sursis et 1 mil lion de francs d'amende contre M. Guy Allard - bien que celui-ci, malade, sit donné une délégation de pouvoir pénale et civile à son directeur général en matière de communication et de publicité - et dix-huit mois de prison également assortis du sursis et 1 million de francs d'amende contre M. Raymond Janssens, le concepteur de la publicité. Les avocats de la défense ont su se montrer unis et solidaires en plaidant, unanimement, la relaxe de leurs

Danièle Gilbert, on l'a dit, s'était elle-même vaillamment disculpée, sa « bonne foi » lui tenant lieu de credo. « Ce qui a amporté mon adhésion, a-t-elle souligné, c'est qu'il existait une garantie de remboursement ». On lui avait dit que son « image allait en prendre un coup ». Mais elle avait « envie de faire plaisir à son public auquel elle doit

#

(1) Les promoteurs de l'affaire ne lui auraient cependant versé qu'une partie des 4 millions de francs qui auraient dù lui revenir.

#### **EDUCATION**

Selon les services du premier ministre

### La guerre du Golfe n'est pas responsable de la réduction du nombre de postes offerts au CAPES

Les services du premier ministre, M. Michel Rocard, ont contesté, vendredi 15 février, les chiffres donnés la veille par le SNES (Syndicat national des enseignements de second degré) et confirmés par le ministère de l'éducation nationale. Par rapport aux prévisions établies en novembre (notamment dans la brochure du ministère, Profession professeur, destinée aux étu-diants), le syndicat faisait état d'une réduction de 4 700 postes aux concours de recrutement d'en-seignants, CAPES et CAPET, pour la session 1991 (le Monde du

Le nombre de postes offerts sera de 23 000, indique-t-on à Matignon, soit une progression de 3 400 postes par rapport à 1990. Ce calcul correspond en fait à ce qu'a annoncé le SNES si l'on prend en compte les 1 330 postes offerts au CAPEPS (éducation physique). Mais il englobe les postes réservés aux candidats étudiants - qui sont les seuls à permettre un apport de «sang frais» dans le système -, et ceux du concours interne qui concernent les enseignants déjà en

Or, suite aux restrictions budgétaires annoncées jeudi 14 février par le ministère de l'éducation nationale, les premiers sont bien en regression de 13 % par rapport à 1990 (alors qu'ils devaient initia-lement augmenter de 7 %), tandis que les seconds augmentent de 54 % (au lieu du doublement prévu). D'où un solde global posi-tif de 3 400 postes (+ 17 %) par rapport à 1990.

«L'évolution du nombre de postes offerts n'a rien à voir avec les économies budgétaires liées à la guerre du Golfe, précise-t-on dans l'entourage du premier ministre. Les chiffres annoncés par le ministère de l'éducation nationale n'avaient pas fait l'objet d'un arbitrage. La mise en application, pour

la première fois, des accords Durafour qui prévoient une égalité du nombre de postes ouverts aux concours internes et externes a simplement obligé à diminuer légèrement le nombre de postes offerts aux étudiants, qui, de toutes façons, ne seront pas tous pourvus en raison de l'insuffisance du vivier.»

#### A l'initiative de l'Unesco

### Lancement d'une campagne de solidarité entre écoliers de France et du tiers-monde

En collaboration avec Antenne 2, le ministère de l'éducation nationale et les éditions Nathan; l'Unesco a lancé, mercredi 13 février, une campagne de solidarité entre les enfants de France et ceux du tiers-monde intitulée « Lettres de vie ». Chaque écolier français est invité à envoyer 10 F à d'autres écoliers qui ne peuvent pas apprendre à lire et à écrire. Plus de cent millions d'enfants dans le monde, entre six et onze ans, sont

Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a sensibilisé les responsables d'établissements scolaires aux objectifs de cette campagne. Quant à la maison Nathan, elle a édité un album de photos de Dominique Roger qui sera diffusé, à la mi-février, dans les librairies: 10 % du produit de cette vente seront versés sur un compte

spécial de l'Unesco pour l'alphabéti-

Le directeur général de l'Unesco, M. Federico Mayor, s'engage à ce que tout l'argent recueilli contribue à l'achat de fournitures scolaires pour des pays du tiers-monde. Trois pays ont été déjà retenus : le Viet-nam les Philippieses : le Viet-nam les Philippieses : le Vietnam, les Philippines et le Niger, mais d'autres pourraient se joindre à cette liste, si les dons sont suffisam-

Deux compagnies sériennes, Air France et UTA, ont décidé d'accor-der des billets à des élèves et à des professeurs qui iraient sur place vérifier la remise des colis. Ch. Ch.

Les chèques doivent être libellés à l'ordre d'Unesco-Alpha et doivent être envoyés à l'Unesco, service d'alphabétisa-tion, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris.

### RELIGIONS

**ERICH INCIYAN** 

### Les prédications du carême 1991

Temps de réflexion et de prière pour les chrétiens, le carême 1991 a commencé le 13 février (mercredi des cendres) et s'achèvera le 30 mars prochain (samedi saint), veille de Pâques,

• Conférences à Notre-Dame de Paris: Mgr Gérard Defois, archevêque de Sens-Auxerre, don-nera une série de conférences chaque dimanche de carême à 16 h 45, sur le thème « L'enfant, promesse de Dieu ». Ces conférences seront retransmises le même jour à 17 h 45 sur France-Culture et sont d'ores et déjà disponibles aux éditions du Centurion (108 pages, 62 F.).

 A la télévision : le Père Jean Rogues, curé de Notre-Dame des-Champs à Paris, assurera la prédication de la messe du « Jour du Seigneur» chaque dimanche sur Antenne 2 à 11 heures. De même, «Présence protestante», animée par le pasteur Claudette Marquet, diffusera chaque dimanche à 10 h une prédication de Carême.

• Carême protestant : France-Culture retransmettra les six prédications du « Carême protestant ». sur le thème «Saint Esprit, Esprit de Dieu », tous les samedis à 18 heures du 16 au 23 mars, «L'écriture inspirée», par Michel Leplay, pasteur de l'Eglise réformée (16 février); «Rencontrer Jésus-Christ», par Henri Frantz, pasteur de l'Eglise évangélique baptiste (23 février); «Communauté des disciples», par Michel Cambe, animateur biblique de l'Eglise réformée (2 mars); «Les signes de la grâce», par Bruneau Jousselin, pasteur de l'Eglise évangé-lique luthérienne (9 mars); «Les serviteurs du Christ », par André Honegger, pasteur de l'Eglise réformée (16 mars); «Envoyés en mission», par Jacques Terme, pasteur de l'Eglise réformée (23 mars).

□ Philippe Zitrone condamné dans une affaire de fausses factures. – La onzième chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné, vendredi 16 février, le journaliste Philippe Zitrone, trente-sept ans, à une amende de 150 000 F pour avoir participé en 1988 à l'établissement de fausses factures au bénéfice d'une société de publicité, Publimed. Le fils de Léon Zitrone prélevait une commission pour son rôle d'intermédiaire (le Monde du 10 février 1990). Deux dirigeants de Publimed, M= Nicole Leturc, et son fils Christian, ont été condamnés, chacun, à une amende de 500 000 F. Enfin, M. Jean-Marie Cacchiarella, quarante ans, directeur d'une société, FC Production, s'est vu infliger une amende de 150 000 F.

a TENNIS: Guy Forget en demi-finale du tournoi de Bruxelles. - Le Français Guy Forget, tête de série numéro 4, s'est qualifié, vendredi 15 février, pour les demi-finales du tournoi de tennis en salle de Bruxclies, en battant le Suisse Marc Rosset, Il devait rencontrer, samedi, le Suédois Stefan Edberg.

on im communiques mi du Nord (San-Luis Potosi, Zacate-



CULTURE

u Pakista

**ARTS** 

# Juan Gris après le cubisme

Ses dessins traduisent, à partir de la première guerre mondiale la recherche d'un art épris d'ordre

a La guerre sera plus longue qu'on ne pense et il nous faudra tous tenir jusqu'à la reprise des affaires, sans avoir besoin soit de vendre, soit d'offrir des tableaux aux gens. Le cubisme pour triom-pher doit faire figure d'organisation puissante et indépendante. C'était un fait : en 1916, la peinture se vendait mal, en particulier celle vendait mal, en particulier celle des jeunes casseurs nommés cubistes qui ne répondait guère au besoin compensateur d'art classique et sécurisant en train de naître de la déstabilisation de l'ordre de la déstabilisation de l'ordre mondial. Et pictural. Or Léonce Rosenberg, antiquaire de renom, collectionneur d'objets de fouilles, amateur aussi de Picasso, Herbina et Gris, et nouveau marchand des cubistes (Daniel-Henry Kahnweiler, de nationalité allemande, était réfugié en Suisse), avait le projet de conserver au mouvement sa flamme, et avec lui de subvertir Paris au moment de la paix.

Ce n'était pas facile. Il avait des ennemis, tous les ennemis de « l'art des boches » et des « métèques», et en particulier le critique Louis Vauxcelles qui, sous le pseudonyme de Pinturrichio, fera de lui le prêtre d'une nouvelle religion éculée, ce qui n'était d'ailleurs pas faux, en 1918 et même avant. De plus il était mobilisé, et ses artistes éparpillés, qui au front, qui cher-chant le caline loin de la capitale, comme l'Espagnol Juan Gris, ins-tallé en 1916, puis en 1918, à Beaulieu-Les-Loches, en Indre-et-Loire. Où Léonce Rosenberg lui écrit et lui fait part de sa stratégie. Jusque-là inédite, cette correspondance avec Gris est publiée à l'occasion de l'exposition des dessins 1915-1921 de l'artiste (1).

#### Un musée de maîtres en cartes postales

L'exposition, que le cabinet d'art graphique du Musée national d'art moderne accueille après le Musée de Valence (Espagne), n'est pas colossale : une trentaine de dessins de Gris, mais elle est pointue et traite d'un aspect occulté des recherches du peintre (dont le centenaire de la naissance, en 1987, est plutôt passé inaperçu en France) (2). Cela, à la lumière d'un contexte qui lui aussi est mal connu. Des cartes postales, des documents portant principalement sur les séjours de Gris à Beaulieu, quelques œuvres des amis comme Metzinger, Maria Blanchard ou Lipchitz, qui l'y ont rejoint, ainsi que le poète Huidobro ou le critique Maurice Raynal, enfin des publications rappelant les exposi-tions et les publications, à partir de 1918, de la galerie de Léonce Rosenberg, L'Effort moderne, entourent la salle des dessins.

Gris, qui avait rallié tardivement le cubisme, en 1911-1912 (et sur lequel Kahnweiler avait aussitôt misé : il l'avait pris sous contrat dès 1913, le reprendra dans son écurie de la galerie Simon et écrira après sa mort – en 1927, à quarante ans – un livre qui passe pour définitif), n'a pas fini, en 1914, de le raisonner. Et produit, pendant les années de guerre, qui corres-pondent à sa maturité, le meilleur

de son œuvre peint et dessiné. En fait il est alors pratiquement le scul, avec Laurens (Braque est gravement blessé et Picasso commence à avoir d'autres chats à fouetter), à ne pas donner signe d'essoufflement, à ne pas tomber dans les formules géométriques et décoratives. A paperer le cubic partier de la commence de la commenc décoratives. A penser le cubisme comme un classicisme, bien avant qu'Ozenfant et Jeanneret (Le Cor-busier) n'inventent le purisme.

Les dessins de Gris, plus clairement que ses tableaux, rendent compte de cette recherche parfaitement lucide dans son cas, d'un art équilibré, épris d'ordre, de pureté, susceptible de s'inscrire dans la tradition. Ce sont souvent de très beaux dessins de natures mortes tournant au cubisme minimum, où, très certainement conforté par l'exemple de Picasso se mesurant de temps à autre avec Ingres, l'artiste travaille le contour des objets, par exemple une bouteille, un verre et un compotier (1918), qu'il relie entre eux pour marier les courbes, et tenir les déformations qui lui permettent d'emplir l'espace du papier. Où il lui arrive de s'abstenir de tout modelé, de tout dégradé, confiant au seul trait plus appuyé par endroit le soin de souli-

gner la teneur des formes comme du blanc (aujourd'hui jauni) des feuilles. Où enfin, dans les por-traits, le sien, celui de Kahnweiler (1921), il double les contours comme pour obtenir un effet de caloue, de transparence. calque, de transparence.

La leçon des maîtres : Le Nain, Chardin, Corot, Ingres et Cézanne, qui circulent en cartes postales, et constituent pendant la guerre, le musée de fortune de Gris, où il s'exerce à la mise au carreau, aura porté ses fruits, en ce domaine du dessin mieux qu'en celui de la peinture, où l'on sera de moins en moins convaincu, à travers les pierrots et les arlequins des années 20, qu'ils procèdent ou non d'une sévère « activation de la surface plane», de leur poids dans l'aven-ture du cubisme.

**GENEVIÈVE BREERETTE** 

(1) In catalogue de l'exposition : Juan Grix, correspondance, dessins 1915-1921. Texte établi et annoté par Christian (2) Madrid avait organisé, en 1985, une grande rétrospective Gris.

Centre Georges Pompidou, cabinet d'art graphique (entrée musée, 4º niveau). Jusqu'au 1- avril.

### La mort du sculpteur Arno Breker

L'artiste officiel du IIIº Reich

Le sculpteur allemand Arno Breker est décédé à Nörvenich, près de Düsseldorf, jeudi 14 février (nos dernières éditions du 16 février). Il était âgé de quatre-vingt dix ans.

Arno Breker était né le 19 juillet 1900 à Elberfeld, en Rhénanie, Fils de sculpteur, il fut initié par son père aux techniques de l'art avant la première guerre mondiale puis pour-suivit sa formation à l'école des beaux-arts de Düsseldorf de 1919 à 1924 et à Paris entre 1925 et 1934. Il fut alors l'élève de Despiau et l'un des principaux représentants du sicisme monumental tel qu'il s'élaborait alors à partir de l'œuvre de Mailloi, lequel Mailloi fit de lui l'un des héritiers préférés.

Son goût pour les musculatures athlétiques et les héros guerriers lui valut l'attention des dirigeants du Ille Reich et, particulièrement, l'admiration d'Adolf Hitler. Aussi sa carrière se développa-t-elle à partir de 1933, carrière de propagandiste officiel du régime et de « valeurs », incarnées dans des figures inspirées de la Grèce anti-que, Prométhée, Icare, la Force. Professeur puis directeur de l'Académie des beaux-arts de Berlin de 1937 à 1945, collaborateur d'Albert Speer dans ses projets d'édification du «Gross Berlin», pour lequel il concut un arc de triomphe colossal, il fut associé à la plupart des mani-festations du Reich. Il passa alors en Allemagne pour le nouveau Michel-Ange.

C'est lui qui accompagna Hitler en juin 1940 dans sa visite de Paris;

lui qui dirigeait, dans les années 1941-1942, à Jackelsbruch, près de Berlin, un atelier de plusieurs dizaines de praticiens et d'ouvriers pour fournir la Chancellerie du Reich en allégories nationales et guerrières; lui enfin dont l'exposition en 1942 au Musée de l'Orangerie à Paris, présentée par Jean Coc-teau, fut le point culminant de la politique « artistique » de l'occu-

Après la guerre, en dépit de ses fonctions officielles et des liens qu'il avait entretenus avec Hitler, Amo Breker ne fut condamné qu'à une amende de 100 DM et reprit ses travaux dès la fin des années 40.

Au régime nazi succédèrent d'autres mécènes, groupes industriels, tel emens, et personnalités soucieus de voir leur traits coulés dans le bronze: Konrad Adenauer Marcel Pagnol, Jean Cocteau - dont il réalisa l'effigie funèbre à Milly-la-Forêt Mohammed V, Léopold Senghor ou Anouar El-Sadate.

Son œuvre et son passé connurent 1981 lorsqu'il fut question d'inclure trois bronzes de Breker dans l'exposition « Paris-Paris, 1937-1957 ». Nombre d'artistes s'étaient alors élevés contre cette décision et avaient annoncé qu'ils refuseraient d'exposer en compagnie du sculpteur offi-ciel d'Hitler. Lui-même défendait alors « le caractère intemporel et non engagé de son œuvre». Il est peu probable que la postérité se range à son sentiment et se souvienne de Breker autrement que comme l'artiste offi-

PHILIPPE DAGEN

#### **PHOTO**



# Une autobiographie sentimentale

Chez Hervé Guibert, les parcours de l'écrivain et du photographe sont intimement mêlés

Un livre onvert, un stylo, une montre. Des pages écrites, d'autres blanches. Une correspondance, une iampe, une poupée. Quand Hervé Guibert n'est pas dans le champ, il y est toujours, envahissant le cadre d'objets aimés, d'impressions furtives, de désirs éphémères, de souvenirs tendres. Le plaisir de regarder la lumière envahir un smoking abandonné sur une table; de surprendre un livre jeté à même le sol; de découvrir une faille dans un plancher impeccable. Et Guibert de réaliser, à travers quelques fragments en noir et blanc délivrés au compte-gouttes, un autoportrait

L'univers d'Hervé Guibert est ane longue autobiographie sentimentale, avec des photos, surfout avec des mots, parfois avec les deux, tant les parcours de l'écrivain et du photographe sont intimement mêlés, les livres succédant aux images dans une continuité fluide, au point d'avoir écrit : « Un livre avec des figures et des lieux, n'est-ce pas un roman?» (1).

La séduisante question date de

bouleversant.

1984, il y a sept ans déjà, quand Guibert dévoilait, lors de sa première exposition à la galerie Agathe Gaillard, les prénoms et les visages de ses personnages, dont certains nous étaient anonymes, d'autres familiers (Michel Foucault, Isabelle Adjani, Patrice Chéreau), des personnages qu'il nommait dans ses livres seulement nar des initiales mais dont les traits devaient fatalement être découverts tant l'écrivain affectionne la mise à nu de ceux qui l'entourent. Suzanne et Louise, par exemple, ses grands-tantes, qui ont donné le titre d'un roman-photo paru en 1980 : l'auteur, alors âgé de vingtcina ans et critique photographique au Monde, entrait dans l'intimité de ses parentes en jouant sur l'imaginaire et le réel (2).

Aujourd'hui, Hervé Guibert ne présente pas la suite de l'exposi-tion antérieure, mais celle des livres publiés entre-temps et notamment A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie (1990), dans lequel il révèle être atteint du sida (3). Les photos exposées ont été prises pour la plupart l'été dernier, d'autres sont bien plus anciennes, donnant à l'ensemble une dimension narrative saisissante. Guibert ne s'intéresse plus au rapport entre photographie et écriture comme le fait Denis Roche. Il s'éloigne également des Depardon, Plossu, Mora, Nori, dont les images, plus que les mots, sont au service de l'autobiographie. Les images de Guibert découlent simplement de son œuvre d'écrivain. Là où il y avait narcissisme, il y a état du corps, surtout du visage. Il le montre, l'expose, lui donne une autre dimension et finit par intégrer la maladie à son histoire.

#### Une beauté stupéfiante

Des « coros aimés » qu'il photographiait seulement en voyage, « comme un amateur », il ne reste aujourd'hui que le sien. Les visi des amis et des proches ont disparu, laissant la place à une série d'autoportraits étalés sur plusieurs années. Le visage de Guibert est juste rythmé par des images d'objets auxquels il tient, dont on se sent proche (une bibliothèque où l'on repère le New-York de Weegee), et par des mises en scène de personnages mimant leur suicide, images réalisées à Rome du temps de son séjour à la villa Médicis et qui tranchent avec l'intimité toute retenue de l'ensemble.

L'exposition est un imperceptible état des lieux, des choses et du visage de Guibert en ses lieux. L'opposition entre un espace immobile, réconfortant, et la figure maiade. Entre un rêve d'enfant - le désir de cinéma matérialisé par un minuscule portrait de Marlon Brando au fond d'un divan recouvert d'un drap blanc - et le corps superbe et meurtri à la fois. Les longues boucles de l'adolescent ont disparu, les traits sont plus accentués, mais le regard est toujours aussi tourmenté et le visage d'une beauté stupéfiante. Les photos mentent, comme ces draps blancs qui envahissent trop souvent le cadre. Mais ça, on le savait déjà.

Dépouillées à l'extrême, lavées de toute anecdote, toujours intelligentes, jamais morbides, les images d'Hervé Guibert suggèrent un excès d'imagination. Celle qui justement permet de saisir ce qu'il écrivait sur son travail : « Visages apparaissent et disparaissent, par le relais des ombres, pour ne plus lais-ser que les lieux par lesquels ils sont passés, les objets qu'ils ont touchés Et quand les lieux mêmes s'évanouissent, et que les objets s'esca-motent, il reste la lumière, ses simples manifestations, pleines de mystère, proches du réconfort le plus intense. A la fin, le photographe a envie d'aller les chercher

MICHEL GUERRIN

(1) Le seul visage, Minuit, 1984. (2) Suzanne et Louise (roman-photo). Editions libres-Hallier, 1980.

(3) Dans le seuilleton du Monde des livres du 22 sévrier, Michel Braudeau traitera du prochain livre d'Hervé Gui

► Hervé Guibert. Galerie Agathe Galllard, 3, rue du Pont-Louis-Philippe. 75001, Paris. Jusqu'au

#### **MUSIQUES**

### Des Russes dans la neige du Midi

L'orchestre de chambre de Yuri Bashmet s'est installé à Montpellier pour cinq ans

MONTPELLIER

de notre correspondant

En se forçant un peu, les solistes soviétiques de l'orchestre de chambre de Yuri Bashmet pouvaient se croire chez eux. Le froid glaçait la piste de l'aéroport de Montpellier et il neigeait. De retour d'une tournée à Mexico en fin de semaine dernière, les vingt-trois musiciens qui composent l'ensemble des Solistes de Moscou savaient qu'ils n'étaient plus de simples visiteurs, mais désormais des « immigrés », attendus pour au moins cinq ans. Après eux, sont arrivés les femmes, les enfants, les parents et grands-parents: au total quatre-vingt cinq personnes et leurs bagages.

«L'orchestre tout entier souhaitait partir et me l'a demandé, précise l'altiste Yuri Bashmet. Un ensemble comme le nôtre, qui passe son temps dans les avions et les hôtels, qui sillonne constamment le monde, a besoin d'une base en Europe plus proche de ses lieux de concerts. C'est une simple question de fatique. Nous avions aussi besoin de ne plus perdre de temps avec des demandes de visas mme c'est le cas en URSS, où tout

doit être planifié. » Et il ajoute : « Pas factle de repartir à zéro », « Tout le monde connaît aujourd'hui confesse Victor Demovski, un violo-« Tout le monde connaît aujourd'hui la situation difficile dans laquelle se trouve l'Union soviétique. Pour moi, musique et politique ne doivent pas être liées. Si nous étions restés à Moscou, nous aurions sans doute fini par disparaître. En partant, nous n'avons pas pris position pour ou contre la perestroika, nous sentions simplement qu'il fallait sauver cette formation ». Deux personnes ont été chargées par la direction de l'Orchestre philharmonique de Montpel-lier de trouver des logements pour les musiciens. Chaque souhait émis par les Soviétiques figure sur une

Tous habiteront des appartements neuls au centre ville, de préférence près de la gare ou dans le nouveau quartier Antigone. Plusieurs familles ont été installées dans les mêmes immeubles pour qu'elles puissent se retrouver. « Nous essayons de facili-ter leur adaptation, explique Dominique Stobinsky, administrateur général de l'Orchestre de Montpellier, en organisant des rencontres

Mais le rêve français prend l'allure d'un «blues des déracinés».

niste de vingt-huit ans. « Notre choix n'est pas si simple qu'on veut bien le dire. A Moscou, nous avions un très bon niveau de vie. Il nous faut tout réapprendre, connaître de nouvelles lois, changer de comportement » Le déracinement pourtant reste relatif : « De toute façon, nous passons notre vie à l'étranger et gardons des contacts, voire des appartements à Moscou», déclare un musicien. L'apprentissage de la vie française sera surtout le lot des femmes et des enfants, qui seront bientôt scolarisés à Montpellier. René Koering, direc-teur de l'orchestre de la ville, à qui l'on doit la venue de Bashmet, envi-sage d'organiser avec la plupart de ces jeunes, déjà souvent très bons musiciens, un concert pour les

Les Solistes de Moscou-Montpellier ont activement préparé leur pre-mière soirée à l'Opéra Berlioz au Corum, qui a en lien le 12 février. Puis ils partent pour une tournée en Australie après quatre jours de repos, juste le temps d'acheter réfrigérateurs, machines à laver et télévi-

JACQUES MONIN

THÉATRE

### Les silences de l'oiseau

Jacques Weber, une voix et des poèmes

C'est quelque chose de très étrange. Vous voyez Jacques Weber sortir du noir, il porte un complet banal qui ne lui tombe pas trop bien, il va tout de suite boire un peu d'eau sur une table trop petite, il a vraiment l'air pas du tout à l'aise, pas du tout à son affaire - l'air du bonhomme auquel on intime l'ordre de dire une histoire, un couplet, à la fin d'un repas de noce. Et voilà que, faute de mieux, cette grande bringue sombre indécise de Weber se met à défiler des souvenirs vascux d'école, des choses plutôt débiles, et ce qui est incroyable c'est que, de toute évidence, il ne nous joue pas la comédie, ne truque pas.

C'est cela qu'il a préféré pour se mettre, nous mettre, dans le bain : commencer, chaque soir, à tâtons, comme l'athlète fait des extensions, comme l'orchestre fait des notes, et il boit verre d'eau sur verre d'eau, et il est parti vers le fond à droite, sans raison, il ne sait pas ce qu'il veut, et voici que de cette pénombre, de ces gestes incertains, arrive tont à coup un

ciair de voix : c'est Baudelaire. Et vous êtes en suspens, tant

cette voix est proche, immédiate. L'ombre maladroite de tout à l'heure s'est métamorphosée en une présence légère, en une entremise transparente, et il va en être de même quand Weber va relayer la voix, chaque fois singulière, de Rimbaud, de Godard, de Maiakovski, de Marguerite Duras, surtout la voix d'Antonin Artand dont le corps à la torture ne va nous apparaître que dans une fracture de l'espace, entre éblouissement et

#### Une sorte de mélancolie brute

L'auditoire est cloué, il v a là une emprise, entière, et ce n'est pas saisissable parce que Weber, ce faisant, ne quitte pas son apparence gauche, sincère, et il va boire de l'eau, et voici un autre poète, Claudel, Molière, leurs voix s'élèvent vent avec une vérité, une intensité, incroyables, et cependant ces si belles pages de ces écrivains sont toutes, ici, comme reposant sous une même ombre portée, ombre très particulière, une sorte de mélancolie brute - la marque de

la conscience de l'acteur, facques Weber, qui se déplace plutôt en aveugle. Il est comme une haute banquise noire.

Et, après chaque appel de voix, Artaud encore, et Eluard, c'est un silence poignant, et rien n'a jamais autant fait penser à la si belle phrase de Marcel Proust sur l'oiseau invisible qui chante puis qui se tait quand la nuit tombe, rien ne pourrait plus exactement rendre compte de cette apparition si forte et mystérieuse de Jacques Weber « seul en scène » : « Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingéniait à faire trouver la journée courte, explorait d'une note prolongée la solitude environnante, mais il recevait une réplique si unanime, un choc en relour si redoublé de silence et d'immobilité, qu'on aurait dit qu'il venait d'arrêter pour toujours l'instant qu'il avait cherché à faire passer

MICHEL COURNOT

► Théâtre Renaud-Barrault. Du mardi au samedi à 20 h 30, matinées dimanche 15 heures. Tél: 42-56-60-70.

#### <u>LA CINÉMATHÈQUE</u>

PALAIS DE CHAILLOT

SAMEDI

Films primés au feativel de Clermont-Ferrand, 15 h ; Films primés au festival de Clermont-Ferrand, 17 h ; Une spirée pour les Restos du cœur : Point limite zero (1971), de Richard C. Serefian, 19 h : One + one (1968), de Jean-Luc Godard, 21 h ; Continental Circus (1969), de Jérôme Laperrousaz, 23 h.

DIMANCHE

DIMANCHE
Films primés au festival de ClermontFerrand, 15 h ; Films primés au festival
de Clermont-Ferrand, 17 h ; Hommege
à Chishu Ryu : la Lune s'est levée
(1965, v.o. s.t. sngleis), de Kinuyo
Tanake, 19 h ; Hommage à Chishu
Ryu : le Début du printemps (1956, v.o.
s.t. angleis), de Yasujiro Ozu, 21 h.

### PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

SAMEDI Carte blanche à Peter Brook : le Vent (1982, v.o. s.t.f.), de Souleymane Cissé, 18 h ; Un été chez Grand-Père (1985, v.o. s.t.f.), de Hou Haiso Hsien, 20 h.

DIMANCHE Carte blanche à Peter Brook : Répétition d'orchestre (1978, v.o. s.t.f.), de

GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) SAMEDI

Zavattini: Avanti c'à posto (1942, v.o. s.t.f.), de Merio Bonnard, 14 h 30; la Sposa non puè attendere (1949, v.o. s.t.f.), de Gianni Franciolini, 17 h 30; la Ciociara (1960, v.o. s.t.f.), de Vittorio de Skca, 20 h 30.

DIMANCHE

Zavattini: Toto apôtre et martyr (1940, v.o. s.t.f.), d'Amleto Palermi, 14 h 30; la Nuit porte conseil (1946, v.o. s.t.f.), de Marcel Pagliero, 17 h 30; le Signe de Vérus (1955, v.o. traduction simultanée), de Dino Risi, 20 h 30

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

Duvivier, 20 h 30.

Forum des Hailes (40-26-34-30) SAMEDI

Les Folles Années -1920-1940 : la Crise : Acrusitrés Geumonn, la Crise est finie (1934) de R. Siodmak, 14 h 30 ; les Années folles : la Zone (1928) de Georges Lacombe, Paris la belle (1928-1959) de Pierre Prévent et Marcel Duhamel, l'Automobile et les Femmes (1988) d'Henri de Turanne, l'Effet d'un rayon de soleit sur Paria (1928) de Jean Gourguer, 16 h 30 ; le Front populaire : le Défilé du 14 juillet 1935 (1935), la Marseillaise (1938) de Jean Renoir, 18 h 30 ; les Années 30 : Julien Duvivier : Encyclopédie du cinéma français : Julien Duvivier (1979) de Claude-Jear Philippe, la Fin du jour (1939) de Julien

DIMANCHE DIMANCHE
Les Folles Années -1920-1940 : le
Front populaire : les Bêtisseurs (1938)
de Jean Epstein, le Crime de Monsleur
Lange (1936) de Jean Renoir, 14 h 30 ;
l'Avant-garde : René Clair : Encyclopé-die du cinéma français : les années 20 (1978) de Claude-Jean Philippe, la Tour (1928) de René Clair, Paris qui dort (1923) de René Clair, Entr'acte (1924) de René Clair, 16 h 30 ; les Années folles : Actuafollie's de Danone (1987), l'Odyssée de Charles Lindbergh (1957, v.o.) de Billy Wilder, 18 h 30 ; la Crise : l'Affaire Stavisky (1988) d'Henri de Turenne et Jean-Noël Delamarre, Sta-

LES EXCLUSIVITÉS LES AFFRANCHIS (\*\*) (A., v.o.) : Cinoches, 6. (46-33-10-82); Grand

visky (1974) d'Alain Resnals, 20 h 30.

Pavois, 15. (45-54-46-85). ALICE (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Action Rive Gauche, 5-(43-29-44-40) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); La Pagode, 7- (47-05-12-15); UGC Champs-Elysées, 8. (45-62-20-40) : UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) ;

14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81) ; Escurial, 13- (47-07-28-04) ; Mistral, 14- (45-39-52-43) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16) ; v.f. : Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Les Nation, 12-(43-43-04-67); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Pathé Montpernasse, 14-(43-20-12-06); UGC Convention, 15-(45-74-93-40) ; Pathé Clichy, 18- (45-

22-46-01). L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS (A., v.f.) : Pathé Français, 9-(47-70-33-88). L'ANGE IVRE (Jap., v.o.) : Elysées

Lincoln, 8- (43-59-36-14). LES ARNAQUEURS (A., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Geumont Opéra, 2- (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Gaumont Pamesse, 14 (43-35-30-40) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); UGC Maillot, 17 (40-68-00-16); v.f.: Miramar, 14 (43-20-89-52) ; Le Gambetta, 20: (46-36-

ATTACHE-MOI I (Esp., v.o.) : Lucer naire, 64 (45-44-57-34). LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.) : Latina, 4 (42-78-47-86) ; Le Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55) : Saint-Lambert, 15: (45-32-

10.96%

91-68). BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTÉ (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11. 43-57-51-55) ; Saint-Lambert, 15- (45-

32-91-68). BOUGE PAS, MEURS, RESSUS-CITE (Sov., v.o.): 14 Juillet Parnesse, 6- (43-26-58-00).

LE BRASIER (Fr.) : Forum Horizon, 1-(45-08-57-57) ; 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83) ; Bretagne, 6- (42-22-57-97); Pathé Marignan-Concorde, 8-(43-59-92-82); Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31); La Bastille, 11- (43-07-48-60) ; Fauvette, 13- (43-31-56-86) Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50) Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01). CABAL (\*) (A., v.f.) : Rex. 2- (42-36-83-93).

LA CASA DE BERNARDA ALBA (Esp., v.o.) : Latine, 4- (42-78-47-86). LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.) : Choches, 6- (46-33-10-82); George V, 8- (45-82-41-48).

LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) : Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08). CINÉMA PARADISO (Fr.-it., v.o.) :

Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LA CONTRE-ALLÉE (Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); George V, 8- (45-62-41-46); Pathé Français, 9- (47-70-33-88) ; Pathé ssa, 14 (43-20-12-06).

CYRANO DE BERGERAC (Fr.): UGC Triomphe, 8- (45-74-83-50); Sept Par-nassiens, 14- (43-20-32-20). LA DÉSENCHANTÉE (Fr.)

Cinoches, 6: (46-33-10-82). DESPERATE HOURS (\*) (A., v.o.) : Epée de Bois, 5 (43-37-67-47). LA DISCRÈTE (Fr.) : Gaumont Les iles, 1. (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Pathé Haute-feuille, 6- (46-33-79-38); La Pagode, 7-

L'HISTOIRE SANS FIN II. Film

américain de George Miller, v.o. : Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12) ; Publicis Saint-Germain, 6• (42-22-72-80) ; Publicis Chemps-

(42-22-72-80); Publicis Chemps-Elysées, 8- (47-20-76-23); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); v.f.; Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Rex, 2- (42-36-83-93); Publicis Saisrt-Germain, 6- (42-22-72-80); Publicis Chemps-Elysées, 8-(47-20-76-23); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); Paramount Opére, 9-(47-42-85-21); UGC Iven Parritle

62-20-40); Paramount Opére, 9-(47-42-58-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-51-94-95); Gaumont Alé-sia, 14- (43-27-84-50); Miramer, 14- (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94); Le Gambetta, 20- (48-38-10-96).

MISERY. (\*) Film américain de

Rob Reiner, v.o. : Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12) ; Gaumont

Pages, 1 (40-20-12-12); capmont Opéra, 2 (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); UGC

Biarritz, 8- (45-62-20-40); 14 Jullet Bastille, 11- (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Gau-

Gournes, 13' (48-31-34-95); Gall-mont Parnasse, 14' (43-35-30-40); Gaumont Alásia, 14' (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15' (45-75-79-79); UGC Maillot, 17' (40-68-00-16); v.f.; Rex, 2' (42-36-83-93); UGC Montpernasse, 6' (45-74-94-84); UGC Option 20, 48-

(45-74-94-94); UGC Opéra, 9: (45-74-95-40); UGC Lyon Bastile, 12: (43-43-01-59); Germont Conven-

tion, 15- (48-28-42-27). MYSTIC PIZZA. Film

LES FILMS NOUVEAUX

LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) : Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50). LE GRAND BLEU (Fr.; v.o.) : Grand

Pavois, 15º (45-54-46-85). HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.) : Cinoches, 8- (46-33-10-82). HENRY V (Brit., v.o.) : Forum Orient

Express, 1• (42-33-42-26); Panthéon, 5• (43-64-15-04); 14 Juillet Odéon, 6• (43-25-59-83) ; Elysées Lincoin, 8- (43-59-38-14) ; Mex Linder Penorama, 9-(48-24-88-88) ; Sept Parmassiens, 14-(43-20-32-20) ; 14 Juillet Beaugranelle, 15- (45-75-79-79) ; v.f. : Saint-Lazare

Pasquier, 8- (43-87-35-43).
HIGHLANDER, LE RETOUR (A., v.o.) : UGC Odéon, 6- (42-25-10-30) ; Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); Blenvence Montparnasse, 15-(45-44-25-02); Kinopanorama, 15-(43-06-50-50) : v.f. : Forum Horizon, 1-(45-08-57-57) ; Rex (le Grand Rex), 2• (42-36-83-93) ; UGC Montpernassa, 6-(45-74-94-94) ; Publicis Champs-Elysées, 8. (47-20-76-23); Paramoun

ON PEUT TOUJOURS RÉVER.

Film français de Pierre Richard : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; Rex, 2- (42-36-83-93) ; Pathé Haute-

feuille, 6 (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Pathé Français, 9 (47-70-

33-88); Les Nerion, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12 (43-43-01-59); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Mistral, 14 (45-39-52-43);

Pathé Montpamasse, 14º (43-20-12-06) ; Gaumont Convention, 15º

(48-28-42-27); Pathé Clichy, 18-(45-22-48-01).

franco-canadian d'Alan Bunca : Gau-mont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ;

George V, 8· (45-62-41-46); Pathé Français, 9· (47-70-33-88); La Bas-tille, 11· (43-07-48-60); Fauvette, 13· (43-31-56-86); Gaumont Alé-sia, 14· (43-27-84-50); Les Mont-

pamos, 14 (43-27-52-37); Gau-mont Convention, 15-(48-28-42-27); Pethé Clichy, 18-(45-22-46-01); Le Gambetta, 20-

(46-36-10-96). UN FLIC A LA MATERNELLE.

Film américain d'Ivan Reitman, v.o.: Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); UGC Danton, 6• (42-25-10-30);

George V, 8 (45-62-41-46); Pathé Marignar-Concorde, 8 (43-59-92-82); UGC Normandie, 8 (45-63-

33-52-43); Pathe Montparnasse, 14- (43-20-12-06); UGC Conven-tion, 15- (45-74-93-40); Pathé Cli-chy, 18- (45-22-46-01); Le Gam-bette, 20- (48-36-10-96). VINCENT ET MOI, Film franco-

\*\*A-2-78-47-88); Epée de Bois, 5-(43-37-57-47); George V, 8- (45-82-41-48); Sept Parnassiens, 14-

39-52-431 : Pathé M

LE TRIOMPHE DE BABAR, Film

Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Studio 28, 18- (46-06-36-07). MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRA-LIEN (A., v.o.) : George V. 8- (45-62-

> MR AND MRS BRIDGE (A., v.o.) : Bienvende Montparnasse, 15- (45-44-

25-02). LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.) : Geumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) : Gaumont Champs-Elvades, 8-(43-59-04-67); Geumont Pemasse, 14-(43-35-30-40); 14 Juillet Beaugrenelle. 15- (45-75-79-79). L'illusion demi

NETCHAIEV EST DE RETOUR (Fr.): Saint-Lazare-Pasquier, 8. (43-87-

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Galanda, 5- (43-54-72-71) : Grand Pavois, 15- (45-54-

MIKITA (Fr.) : Gaumont Ambassada, 8 (43-59-19-08) ; Les Momparnos, 14

(43-27-52-37). LE NOUVEAU MONDE (Fr.) : Acce-L'OPÉRATION CORNED-BEEF

(Fr.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) : Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Rex. 2- (42-36-83-93); Bre-tagne, 6- (42-22-57-97); UGC Montparnasse, 6. (45-74-94-94); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Lyon Bastille, 12. (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); UGC Maillot, 17. (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20. (46-36-10-96),

OUTREMER (Fr.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); Sept Parnassians, 14• (43-20-32-20).

LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Gaumont Opéra, 2\* (47-42-80-33) ; Pathé Haute-feuille, 6- (48-33-79-38) ; George V, 8-(45-62-41-46); Gaumont Parnassa, 14-(43-35-30-40).

LA PETITE SIRÈNE (A., v.f.) : Rex, 24 (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); UGC Triompha, 8 (45-74-93-50) ; Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) ; UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59) : UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Denfert, 14- (43-21-41-01); Mistral, 14- (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40).

PINOCCHIO ET L'EMPEREUR DE LA NUIT (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11-(43-57-51-55) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

PRETTY WOMAN (A., v.o.): Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); UGC Denton, 6• (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82) : Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20); v.f.: Paramount Opéra, 9. (47-42-56-31); Miramar, 14 (43-20-89-52). REI DOM OU LA LÉGENDE DES KREULS (Fr.): 14 Juillet Pamasse, 6-

(43-26-58-00). REZ-DE-CHAUSSÉE (Sov., v.o.) : Lucemaire, 6- (45-44-57-34). ROUTE ONE-USA (A., v.o.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-83).

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Studio Galande, 5- (43-54-72-71); Lucemaire, 6- (45-44-57-34). SARABA, ADIEU MA TERRE

NATALE (Jap., v.o.): Utopia Champol-lion, 5- (43-26-84-65). TAXI BLUES (Fr.-Sov., v.o.): 14 Jullet Parnasse, 6• (43-26-58-00).

THE TEMPEST (Brit., v.o.) : Acce tone, 5• (46-33-86-86), THELONIOUS MONK (A., v.o.) :

Images d'ailleurs, 5• (45-87-18-09). TiLAI (burkinabé, v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-86) ; Saint-André-des-Arts II. 6- (43-28-80-25).

TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36); Le Berry Zèbre, 11• (43-57-51-55).

LES TORTUES NINJA (A., v.f.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) ; George V, 8- (45-62-41-46) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). TRANSIT (Fr.) : Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34)

UN THE AU SAHARA (Brit., v.c.) : Lucernaire, 6- (45-44-57-34); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60).

URANUS [Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; Pathé mpérial, 2- (47-42-72-52) ; George V, 8- (45-62-41-46) ; Fauvette, 13- (43-31-56-86) ; Les Montparnos, 14- (43-27-52-37).

LE VENT DE LA TOUSSAINT (Fr.) : Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20).

RÉGION PARISIENNE AUBERVILLIERS (THÉATRE-GROUPE TSE) (48-34-67-67). La Jau de l'envers : 20 h 30, dim. (dernière)

BOBIGNY (MAISON DE LA CULTURE) (48-31-11-45). Petite salle. Le Réformateur : 20 h 30, dim.

15 h 30. BOULOGNE-BILLANCOURT (THÉATRE) (46-03-80-44). Six Personnages en quête d'auteur : 20 h 30, dim, (dernière) 15 h 30.

GENNEVILLIERS (THEATRE) (47-93-26-30). Les Hommes de neige, Tri-

Al nous est parfois donné le bonheur de voir un film exceptionnel. Plaisir rare il est vrai, mais quand il existe, l'envie nous vient de crier au chef d'œuvre.

EVEIL, c'est un film unique, qui vous séduit par sa tendresse, et nous rappelle que chaque bonheur éprouvé, si petit soit-il, doit être vécu intensément.

EVEIL, c'est l'occasion inespérée de retrouver Robert DeNiro et Robin Williams en un face à face inoubliable déjà salué par la critique, et récompensé par 3 nominations aux Oscars dont meilleur acteur Robert DeNiro et meilleur film de l'année.

EVEIL est une réjouissance à l'état pur ; c'est aussi et surtout pour tous, l'occasion de se rappeler qu'il faut vivre avec son cœur.

ROBERT DENIRO

ROBIN WILLIAMS



MYSTIC PIZZA. Film américain de Donald Perrie, v.o.: Forum Horizon, 1º (45-08-57-57); George V. 8- (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82); Sept Parmassiens, 14º (43-20-32-20); v.f.: Saim-Lazare-Pasquier, 8º (43-87-35-43); Pathé Français, 9º (47-70-33-88); Fauvette, 13º (43-31-56-86); Pathé Montparnasse, 14º (43-20-12-06); Pathé Wepler II, 18º (45-22-47-94). (47-06-12-15) ; Gaumont Ambas 8 (43-59-19-08); La Bastille, 11- (43-07-48-60); Fauvette, 13- (43-31-56-86); Gaumont Pamesse, 14- (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14- (43-248-28-42-27); Pathé Wagler II 184

(48-28-42-27) ; Pathé Wepler II, 18-(45-22-47-94). DO THE RIGHT THING (A., v.o.) Cinoches, 6- (46-33-10-82). L'ECHELLE DE JACOB (\*) (A.,

UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40). EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.) Républic Cinémas, 11 (48-06-51-33);
Denfert, 14 (43-21-41-01).
L'EXPÉRIENCE INTERDITE (7 (A., v.o.): Forum Horizon, 1 (46-08-57-57); UGC Danton, 6 (42-25-10-30). UGC Namentin, 9 (45-57-57); UGC Danton, 9 (45-57-57); UGC Danton, 9 (45-57-57); UGC Danton, 9 (45-57-57); UGC Danton, 9 (45-57-57); UGC Namentin, 9

10-30); UGC Normandie, 8- (45-83-16-16); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 8- (45-74-94-94); Peramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94). LA FEMME DU MARCHAND DE

PÉTROLE (Sav., v.o.) : Cosmos, 8-(45-44-28-80). FENETRE SUR PACIFIQUE (A.

v.o.) : Ciné Besubourg, 3\* (42-71-52-36) ; 14 Juliet Odéon, 6\* (43-25-52-36); 14 Juliet Odeon, 5: {43-25-59-83); UGC Rotonde, 6: (45-74-59-94); UGC Blarritz, 8: (45-62-20-40); 14 Juillet Bestille, 11: (43-67-90-81); 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79); v.f.: UGC Montpar-nasse, 6• (45-74-94-94); UGC Opéra, 9• (45-74-95-40); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-95); Mistrel, 14 (46-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01) : Le Gambetta, 20- (46-38-

10-99). GÉNIAL, MES PARENTS DIVOR-CENT (Fr.) : Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33) ; Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52) : Gaumont Ambassada, 8: (43-59-19-08); Les Nation, 12- (43-43-04-67) ; Fauvette Bis, 13- (43-31-60-74) ; Geumont Alésia, 14- (43-27-84-50) : Les Montpernos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27) ; Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01).

GHOST (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36) ; UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50) ; v.f. : UGC Montpar-

Opéra, 9• (47-42-58-31) ; Lee Nation, 12• (43-43-04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12• (43-43-01-59) ; UGC Gobelins, 13• (45-61-94-95) ; Mistral, 14 (45-39-52-43); Pathé Montpernasse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20. (46-36-

HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Ciné Beau-bourg, 3- (42-71-52-38) ; UGC Odéon, 6- (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6-(45-74-94-94) ; UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40) ; UGC Opéra, 9- (45-74-L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Choches, 6 (46-33-J'AI ENGAGÉ UN TUEUR (Fin v.o.): Les Trois Luxembourg, 6. (46-33-97-77).

JU DOU (Chin., v.o.) : Les Trois Lixembourg, 6- (46-33-97-77), KORCZAK (Pol.-All.-Fr., v.o.) : Cinoches, 6- (48-33-10-82). LACENAIRE (Fr.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47) ; Studio 28, 18 (46-06-36-07).

LENINGRAD COW-BOYS GO AME-RICA (Fin., v.o.) : Républic Cinémes, 11 (48-05-51-33) ; Denfert, 14 (43-21-41-01). LES LIAISONS DANGEREUSES (A.,

v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; George V, 8- (45-82-41-46) ; v.f. : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) : George V. 8- (45-62-41-46) ; Pathé Français, 9- (47-70-33-88) ; Sept

assiens, 14- (43-20-32-20) ; Pathé Wapler II, 18- (45-22-47-94). LE MARI DE LA COIFFEUSE (Fr.) : George V, 8 (45-62-41-46). MEMPHIS BELLE (A., v.o.): UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50); v.f. : Paramount Opéra, 9 (47-42-58-31);

Les Montparnos, 14- (43-27-52-37). MIMA (Fr.) : Forum Orient Express, 1. (42-33-42-26) ; Pathé Hautefeuille, 6 (48-33-79-38) ; George V, 8 (45-62-41-46).

MO' BETTER BLUES (A., v.o.) : mages d'ailleurs, 5 (45-87-18-09). MODIGLIANI (Fr.-it., v.o.) : Ciné-

Off Ish Communication du Nord (San-Luis Potosi, Zacate-



# L'illusion démocratique de la télématique municipale

Le Minitel aurait dû favoriser le dialogue direct, et donc la démocratie locale Une ambition qui se révèle aujourd'hui illusoire

ONSÉQUENCE logique du succès populaire rencontré par le Minitel, la télématique s'est révélée, voici quelques années, aux responsables locaux de communication saoles locaux de communication comme le nouveau média de proximité. On ne tarissait alors pas d'éloges sur l'outil, moderne en diable, facilement programmable, présent dans un tiers des foyers français et qui permetrait à la fois, pensait-on, d'informer, de rendre service, de distraire et, surtout, de faire progresser la démocratie locale. Le dialogue devenait direct entre le citoyen et l'institution par clavier interposé. Les maires des grandes villes out un la l'accession. grandes villes ont vu là l'occasion d'instiller un zeste de technologie dans une pratique institutionnelle de la communication.

Las! Une récente étude réalisée par la société Conjuguer (1), pour le compte de la direction générale des collectivités locales, révèle « la stagnation, voire la baisse d'audience» de ces services télématiques municipaux. De même, praticiens et experts n'attendent plus aujourd'hui beaucoup d'un instrument dont la place, la vocation et l'utilisation dans la vie locale ne paraissent n'avoir jamais été bien définies.

Pourtant, l'idée de base est simple : chaque possesseur d'un Mini-tel peut, de chez lui, accèder aux services publics municipaux, faire part de ses observations, se renseigner sur tel ou tel projet, le discu-ter ou encore examiner dans le détail le budget municipal. Parfois, le citoyen pourra même poser des questions, auxquelles, bien vite, les mairies ont décidé de répondre... ultérieurement (en différé, par écrit, par téléphone ou encore en

laissant un message sur le Minitel de l'usager). Le Minitel peut encore permettre d'effectuer de rapides sondages sur tel ou tel aspect de la vie locale. Les villes d'Amiens, Echirolles, Epinay-sur-Seine ou Villeurbanne l'ont fré-

A Lorient, on donne des infor-mations précises sur des sujets précis (sports, culture, etc.) pour fidéliser le public, tandis qu'à Boulogne-Billancourt offres d'emploi et de stages occupent l'espace télé-matique municipal. Ailleurs, à Besançon ou Chambéry, un service d'information sur le sida a été mis en place; à Laon, on présente chaque jour les «une» de la presse locale, etc. Ces quelques exemples témoignent à la fois des possibili-tés offertes par le Minitel et des usages variés qui en sont faits.

#### Aller au bout de la logique »

Dans ces conditions, pourquoi parler d'échec de la télématique municipale? « D'abord, explique Fabienne Leleux, spécialiste des nouvelles technologies de communication et initiatrice du projet télématique d'Epinay-sur-Scine, il fout expenier en amort ce que l'on faut examiner en amont ce que l'on veut réellement apporter comme services, et alter au bout de la logiservices, et alier au bout ae la logi-que; ce qui revient à exiger sou-plesse, rapidité et efficacité dans les rapports avec la population. Ensuite, il faut créer une dynami-que de participation de tous les services et de la population, sinon cela n'a aucun intérêt ». Or cette démarche, pen de communes l'ont démarche, pen de communes l'ont eue. Selon l'étude de Conjuguer, 239 services municipaux existent,

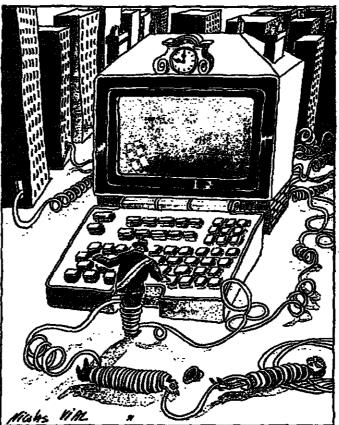

mais 45 % des communes ne

répondent pas en direct.

«L'imagination, la création d'un lien social dynamique, la transparence sur les choix et la justification en direct, sans langue de bois, c'est ce que permet la télématique, pour suit Fabienne Leleux. Or c'est

exactement ce qui pose problème aux institutions, puisqu'il s'agit de traiter des demandes et des sujets spontanės, ponctuels, volatils, ephė-

Mais, l'étude le souligne, c'est la qualité du projet éditorial, le large éventail des possibilités et « les ser-

vices qui rendent service» qui attirent et satisfont les usagers. La réu-nion de ces vertus semble difficile. Toujours Fabienne Leleux : « Les municipalités ont du mal à soutenir dans le temps leur désir de télématique. » Sur le plan fonctionnel, il faut que le service tourne sans pannes, ce qui oblige une mainte-nance constante et rapide. Sur le plan du style, il faut trouver une expression contemporaine qui ne soit pas en décalage avec le ton de l'interlocuteur.

Concrètement, cela représente des investissements en matériel et en hommes. De 23 000 à 350 000 francs pour un micro-ordinateur ou, pour des systèmes plus importants, de 240 000 à plus de 2 millions de françs. Dans ce domaine, la «surconfiguration» (en jargon informatique : le sur-équipement) est très répandue. Côté personnels, les collectivités testées avouent un à deux salariés, ce qui est beaucoup pour un mau-vais service, mais insuffisant pour le rendre attrayant et performant.

#### **Une réalité** contrastée

S'agissant enfin de l'efficacité – difficilement mesurable, sauf en termes d'audience, - seulement 20 % des communes mènent une politique d'évaluation. Quand elle existe, celle-ci révèle une forte demande dans les domaines culturel (33 %) et de l'emploi (16 %); les «téléprestations» – qui n'existent guère qu'à Brest, Metz et Paris, pour des réservations diverses notamment, - restent

audience à la baisse, avec un nombre d'appels de 2 500 par mois en moyenne pour une ville de moins de 20 000 habitants et de 8 500 pour les métropoles de plus de 100 000. Ces chiffres cachent toutefois une réalité contrastée puisque le service de Berck enregistrerait 6 000 appels mensuels contre 8 000 à Toulouse et que quatre grandes villes, non citées dans l'étude, en concèdent moins de

Mais l'échec n'est pas seulement économique. C'est l'absence de « rentabilité sociale » qui donne le sentiment d'un échec de la pratique démocratique par le Minitel. ment mise en œuvre interdit l'imprimatur politique. Il faut répondre vite, travailler dans l'urgence, ce qui a le double effet de perturber le confort des responsables locaux de la communication et de déposséder la politique du discours institutionnel », conclut Fabienne Lelcux.

Seul le partenariat, déjà en place naux, autorise de nouveaux souffles, des moyens promotionnels et de la logistique qui servent la commune éditrice. De la presse locale aux établissements scolaires, culturels ou aux commerçants, différentes énergies peuvent converger pour utiliser efficacement la télé-

RICHARD FERRAND

(1) Etude réalisée auprès des services télématiques municipaux existant au le juin 1989 et approfondie sur un

# La Bretagne réhabilite ses caps

Grâce à la prise de conscience des élus locaux, l'herbe va repousser à la pointe du Raz, à la pointe Saint-Mathieu et au cap Fréhel

de notre envoyé spécial

EST une première sur le littoral français. Des hôtels, un centre commercial et un immense parking vont être détruits, pour laisser place à la lande et être reconstruits à l'intérieur des terres. Le tout à la demande même des élus locaux et avec leur participation financière. Cette opération spectaculaire et jusqu'ici inimaginable aura lieu à la pointe du Raz, le site le plus visité du Finis-

Elle illustre les mouvements contradictoires qui agitent en ce moment la Bretagne maritime. D'un côté, on continue à bétonner les anses en ports de plaisance qui seront autant de parkings à bateaux (pas moins de cinq projets en Finistère), de l'autre, on commence à nettoyer les promontoires et l'on fait refluer la marée automobile. Dans les deux cas, même motif: mieux exploiter le formidable capital touristique des rivages armoricains.

#### Constructions déplacées

Il faut se risquer sur les rocs de la pointe du Raz battus par la grande houle et rabotés par le souffle de l'Atlantique pour voir ce que l'on a osé faire de ce lien magique. Des bâtisses incongrues, suintant l'humidité et plantées n'importe comment au milien d'une sorte de terrain vague où volent les papiers gras, abritent bistrots, auberges, musée kitch et boutiques de souvenirs. A l'arrière, une aire asphaltée ressemblant à une piste de Boeing ne parvient plus, chaque été, malgré ses 400 places payantes, à endiguer le flot des cars et des voitures montant à l'assaut de la pointe. Les visiteurs (500 000 par an) restent dix minutes et font demi-tour.

Bien entendu, l'Etat a depuis

et la pointe du Van. Puis il a rangé l'ensemble dans la liste des grands sites nationaux à reconquérir. Peine perdue. Le premier plan de réaménagement avait été présenté aux communes (Plogoff et Cléden) l'année même où les ingénieurs de l'EDF prétendaient installer non loin de là une mégacentrale nucléaire. De même que les Bretonnes indignées avaient bastonné les CRS à coups de parapluie, les élus avaient décidé de repousser désormais tout ce qui viendrait de Paris. Pendant dix ans, le préfet lui-même n'osa plus s'aventurer

Les esprits se sont apaisés, et le nouveau maire de Plogoff, élu en 1989, Nicolas Perfezou, ancien officier de la marine nationale, amoureux de ses landes, est convenu que la situation à la pointe était devenue insupportable. Mieux avisé qu'autrefois, le ministère de l'environnement a envoyé sur place une chargée de mission dont la famille est de Douarnenez, Man Anne Vourc'h. Elle a fait merveille, et tous les intéressés - préfet, conseil général. municipalités, hôteliers et commercants - sont aujourd'hui d'ac-

Dans les deux ans qui viennent, les constructions déparant la pointe (hormis le sémaphore et la statue Notre-Dame des naufragés) seront passées au bulldozer, puis reconstruites convenablement à 800 mètres en arrière, dans une combe. Place aux ajones, aux monettes... et aux promeneurs, dont les moins courageux seront amenés sur place par une navette. Devis approximatif: 30 millions de francs, dont l'Etat et le Conservatoire du littoral prendront 60 %

« Plogoff vivra! » clament encore sur les murs de village les inscriptions de la bataille contre le nucléaire. En effet, elle sera en état d'accueillir convenablement deux fois plus de visiteurs qu'auter de la réserve ornithologique du cap Sizun, propriété du département, ainsi que de la pointe du Van et de la baie des Trépassés. également réhabilitées. La pointe, elle, aura retrouvé sa majesté

#### Un encombrement choquant

Un autre projet, non moins exemplaire, concerne la pointe Saint-Mathieu, dont la devise, « Usque sinis terrae », a l'honneur d'avoir donné son nom au dépar-tement du Finistère. La commune Plougonvelin - est, depuis un siècle, un lieu de villégiature que les Brestois atteignaient jadis en tramway. A la pointe se dresse une très vieille abbave dont les ruines onvrent sur le ciel et la haute mer. Alentour, une redoute Second Empire et le monument national des marins péris en mer en 1914-1918 renforcent l'attrait de ce lieu chargé d'histoire. Mais des casernements, des bâtisses abritant un modeste musée et les gardiens du phare, un transformateur et un parking en ont fâcheusement altéré la pureté. Cet encombrement chaque les 350 000 touristes qui viennent ici chaque année.

Le maire, Louis Caradec. cinquante-cinq ans, ancien de l'aéronavale et ex-directeur au Crédit agricole, s'en désolait depuis son élection, en 1983. Après avoir lancé dans son bourg une opération fort originale de murs peints, puis avoir acheté à la défense nationale un fort Vauban et ses 12 hectares de glacis pour les ouvrir aux visiteurs, il a décidé de s'attaquer à la pointe Saint-Mathieu. Il a convaincu le conseil général de « *nettoyer* » le site. Denx bâtiments sont déjà tombés, d'autres verrues vont connaître le même sort, le parking sera reculé et caché derrière le haut mur d'un

MARC AMBROISE-RENDU



il a rencontré le Crédit Foncier.

La réalisation d'une salle de spectacle était un projet ambitieux et nécessaire pour la Commune. Le Conseil connaissait les compétences du Crédit Foncier et ses interventions dans le financement des investissements collectifs. Il savait que, depuis 1860, beaucoup de Communes avaient assuré leur développement avec son soutien. Il appréciait l'expérience, le dynamisme et la capacité d'écoute des hommes du Crédit Foncier. Pour lui, c'était un vrai partenaire des Communes, des Départements et des Régions. C'est pourquoi Monsieur le Maire a rencontré le Crédit Foncier. Tout naturellement.



En premier, le Crédit Foncier.

FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Une nouvelle cité judiciaire à Bordeaux

Bordeaux devrait disposer, en 1996, d'une nouvelle cité judiciaire à proximité de l'Ecole nationale de la magistrature. L'architecte borde lais Jacques Hondelatte, officiellement désigné le 16 novembre 1990 par le garde des sceaux, travaille, depuis le début de l'année, avec les services techniques de la chancelle rie et les utilisateurs locaux pour affiner ses plans et revoir les coûts (initialement 150 millions de francs). Les lots d'adjudication devraient être prêts à l'automne prochain.

La nouvelle cité, d'architecture résolument moderne, accueillera le tribunal de grande instance de Bordeaux - qui partage actuellement avec la cour d'appel les locaux du palais de justice. Le tribunal d'instance, le conseil des prud'hommes et le tribunal de police, pour l'instant éparpillés dans divers bâtiments du centre de Bordeaux. seront regroupés dans l'ancien palais, dont la rénovation devra également être engagée. Les travaux de la nouvelle cité judiciaire pourraient débuter à l'automne 1992, mais, ajoute-t-on avec prudence à la cour de Bordeaux, «la cité judiciaire de Lyon est priori-taire. La véritable volonté du ministère se manifestera au budget 1992 ». Les collectivités locales seront également sollicitées. D'ores et déjà, le conseil général de la Gironde a proposé de contribuer à la réfection du plafond de la salle des pas perdus du palais de justice, évaluée à 500 000 francs.

#### CENTRE

65 000 premières pierres à Tours

Chaque famille de la ville de Tours a recu dans sa boîte aux lettres un carton d'invitation pour participer à la pose de la première pierre du futur Palais des congrès. A ce carton et à la brochure d'informations détaillées sur ce projet, était jointe l'une des 65 000 pierres de tufeau - de la taille de trois sucres - découpées pour l'occasion. Les Tourangeaux étaient invités à apporter les 16 et 17 février ces « premières pierres », revêtues de leur signature, sur l'emplacement du futur Centre Vinci au cœur de la Cité, en face de la gare.

Ces pierres seront montées en pyramide sur un grand socle qui sera ensuite exposé dans le hall du bâtiment futuriste dessiné par Jean Nouvel. Cette opération symbolique vise évidemment à impliquer la population tourangelle dans un projet qui ne fait pas l'unanimité.

#### MIDI-PYRÉNÉES

Le parking de la discorde

Depuis plusieurs mois, les élus du conseil municipal de Tarbes se déchirent à propos d'un parking. Ce dossier a provoqué une scission détonnante entre les communistes, dont le maire, M. Raymond Erraçaret, et la majorité présidentielle (PS-MRG), d'une part, et un curieux renversement d'alliance entre les communistes et l'opposi-tion (RPR-CDS), d'autre part... Les deux camps n'étaient pas d'accord sur le lieu d'installation du parking souterrain. La majorité presidentielle souhaitait cette création, place du Marcadieu, sous les Halles. Les communistes ont dû bénéficier de l'appui de leurs opposants de droite pour faire adopter le projet de construction, place de Verdun, dans le secteur piétonnier et commercant.

Premières incidences de cette discorde : l'équipement en feux tricolores des principaux carrefours desservant la place où doit être implanté le parking vient d'être voté en conseil municipal par les seuls communistes. La construction de ce parking de 320 places débutera en avril prochain.

Ce supplément a été réalisé avec la collaboration de Christophe de Chenay et de nos correspondants Robert Belleret (Lyon), Ginette de Matha (Bordeaux). Etienne Baszet (Rouen), an-Jacques Rollat (Tarbes), Michel Lévêque (Poitiers).

du Nord (San-Luis Potosi,

#### DEBAT

### L'Ecureuil menacé de recentralisation

par Arthur Paecht

ES Français, à juste titre, demeurent très atta-chés à leur Caisse d'épargne qui n'est pas, et ne doit pas devenir, une banque comme les autres. Cette noble institution, qui remonte à La Rochefoucauld et à Benjamin Delessert, connaît actuellement une profonde transformation, nécessaire sans doute, mais susceptible de mettre en péril son éthique si nous n'y prenions pas garde.

La richesse de notre réseau Ecureuil repose sur une décentralisation des pouvoirs de décision voulue par le législateur en 1983. Celui-ci a confié à un conseil d'orientation et de surveillance, démocratiquement élu, des responsabilités fondamentales concernant l'orientation de la caisse, la nomination de sa direction, le budget et aussi les projets de regroupements éventuels que l'évolution du tissu socio-économique local et la conjoncture générale imposent dans les meilleurs délais.

Mais si ces regroupements sont inéluctables et souhaités par tous les acteurs du réseau pour faire face au défi informatique et à l'ouverture du marché européen, la loi et l'éthique de notre réseau, avec sa vocation sociale particulière, doivent être respectées.

Or. par une directive du 8 janvier 1991, méprisant les décisions des conseils d'orientation de certaines caisses et bafouant la loi en vigueur, l'organe central, le CENCEP, a la prétention d'imposer des regroupements qui relèvent davantage de groupes de pression, voire de copinages, que des pouvoirs conférés à cet organe central par la loi. Mieux encore – et c'est une première. - avant conscience de l'illégalité de ses pseudo-décisions, il essaie de les justifier en arguant d'une loi future que les parlementaires n'ont pas encore examinée et qui lui attribuerait, le jour venu, le pouvoir absolu de décision qu'il n'a pas et qu'il ne faut surtout

Mépris de la loi, mais également des hommes, car un réseau ne peut se construire que sur la volonté et la solidarité des hommes qui le composent.

l'ai pu constater moi-même, dans ma région, le dynamisme qui peut résulter d'une volonté de travail-ler ensemble. C'était jusqu'à ce jour la richesse de notre réseau qui a toujours su favoriser et encourager les initiatives locales.

La loi de 1983 n'a pas été abrogée, au contraire les pouvoirs des conseils d'orientation et de surveillance ont été prolongés d'un an par un vote du Parlement et il faut que dans un Etat de droit la loi soit respectée dans son texte et dans son esprit.

#### La dimension européenne

Il est normal qu'il en soit ainsi à l'heure de la décentralisation. Ce pouvoir et cette force de proposition doivent rester entre les mains des déposants. C'est dans cet esprit que j'ai déposé, le 19 décembre 1989, une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale pour que le vote des élus ne puisse plus être bafout et que les responsabilités de chacune des par-ties soient enfin clairement définies.

Il nous faut des caisses d'épargne de dimension européenne, animées par un chef de réseau fort et respecté qui, pour cela, doit être une véritable émana-tion des caisses d'épargne, et donc de ses clients.

Il appartient aux parlementaires de défendre cette tution et sa vocation de proximité des épargnants, de même que son rôle de partenaire privilégié des collectivités dans le cadre en particulier de financements publics concernant le logement social.

Avec son partenaire essentiel, la Caisse des dépôts et consignations, l'Ecureuil pourra aborder sereine-ment sa mutation si on pense d'abord aux clients et aux hommes de qualité qui composent ce réseau. Ni les uns ni les autres ne doivent être les victimes de ceux qui, abusivement, s'en estiment propriétaires.

Arthur Paecht est député du Var (UDF-PR), président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne de Toulon et de Brignoles.

### Chennevières s'affiche en braille

A la fin du mois de février, les aveugles et les malvoyants auront gagné un peu d'autono-mie à Chennevières-sur-Marne. la fin du mois de février, les Tous les bâtiments administra-tifs de cette ville du Val-de-Marne seront équipés de pla-ques en braille : la mairie, la trésorarie principale, les services de la Sécurité sociale, l'Espace de Gaulie (un bătiment qui abrite conservatoire de musique, salle de mariages et salie du conseil), le bureau de poste et son annexe, un grand ensemble à cheval sur la commune de Champigny-sur-Marne, etc.

Ce dispositif sera complété par des plaquettes apposées aux arrets d'autobus traduisant le numéro de la ligne, le nom de l'arrêt et les horaires ; dans les cabines téléphoniques pour indiquer leur numéro d'appel ; sur les boîtes aux lettres des PTT pour permettre d'identifier les catégories et les destinations du courrier. Au total, une soixantaine de plaquettes (1) seront apposées dans le ville.

Cette initiative originale vient confirmer l'intérêt que la municipalité porte aux personnes han-dicapées. En effet, une partie du balayage des rues et de l'entre-tien des écoles est assurée par des handicapés mentaux moyens ou profonds. Depuis 1987, la ville a passé une convention avec l'Association des familles des centres de réé-ducation pour déficients men-taux (AFA-ACR) (2) pour l'entre-

charges patronales comprises, effectuant le même travail. Il n'est pas question, pour Gérard Zribi, psychologua, éducateur et directeur de l'AFA-ACR, de brader les marchés. Mais il prend soin d'ajouter : « Si les travailleurs sont handicapés, il n'est pas question que le travail, kú, le soit. » C'est pourquoi, sur certains cantons, le travail est assuré par une seule personne huit heures par jour et que, sur d'autres, il l'est par deux ou trois qui se relaient.

Cette activité permet souvent de nouer des relations avec le voisinage, et se prolonge fréquemment par la réalisation de petits travaux de jardinage chez des particuliers. Les travailleurs handicapés bénéficient de soutien psychologique et d'une scolarisation. Neuf personnes tra-vaillent ainsì à Chennevières, cinq à Chempigny (depuis 1976) et une à Créteil (depuis 1988) pour un coût annuel de 700 000 francs. Le prix d'une réelle intégration.

#### FRANCIS GOUGE

(1) Les plaquettes - 40 francs l'unité - sont réalisées par l'ASATAF (Asso-ciation des standardistes et agents techniques aveugles de France), 16, rue de la Folio-Regnault, 75011 Paris. Tél.

(2) AFA-ACR, I, avenue Marthe-94500 Champigny-sur-Marne, Tél. 48-80-71-47

#### BLOC-NOTES

CONTACTS

organisations de

□ La « qualité » des pays d'accueil touristique. -- Michel

Fédération nationale des pays

signé le 6 février avec treize

consommateurs le premier

occasion a été présenté le catalogue de 46 produits

« contrat pour l'amélioration de la qualité ». La FNPAT est ainsi le

approuvé » du secrétariat d'Etat à la consommation. A cette

premier opérateur touristique à bénéficier de la marque

touristiques en espace rural qui

ont répondu aux impératifs de contrôle de qualité réalisé par « Qualité-France ».

Fédération nationale des pays d'accueil touristique. BP 558, 35305 Fougères Cedex.

□ « Télécommunications dans la ville ». – Un observatoire pour

les télécommunications dans la ville chargé de « rapprocher le monde des collectivités locales et celui des

le 1- janvier à l'initiative de Paul Quilès, ministre des postes,

appelé « Les télécommunications dans la ville » est présidé par

Bernard Schreiner, député des Yvelines. Il a pour mission

d'évaluer les taux d'équipement,

d'analyser les tendances, d'identifier les besoins en outils

de télécommunications et en formation, d'informer les élus...

et de proposer des actions pour France Télécom. Son conseil

d'orientation composé pour un tiers de représentants des collectivités locales se réunira

▶ 87, rue La Boétie, 75008 Paris.

☐ Une commission sur

pour la première fois début mars.

l'Ile-de-France. – L'Association nationale des administrateurs territoriaux, l'Association des

ingénieurs des villes de France, la Conférence des secrétaires

généraux de la région parisienne et l'Association des directeurs d'offices HLM de la région

parisienne viennent de constituer

avoir lieu fin mars, à propos du projet de SDAU, autour du préfet

era aussi d'attirer jes

Paris, curieusement absents de

une commission de réflexion sur

l'amenagement de l'Île-de-France, animée par Jacques Marsaud, secrétaire général de Saint-Denis. Un

premier rendez-vous devrait

de région. La commission

fonctionnaires de la Ville de

la plupart des associations

(1) 49-33-62-17.

télécommunications et de

l'espace. Cet observatoire

touristique (FNPAT), a

Cointat, président de la

### **A**GENDA

Rencontre des petites villes de la région Bretagne. -L'Association des petites villes à Liffré (Ille-et-Vilaine) la première rencontre pour la région Bretagne. Elle verra une intervention de Georges Sarre, secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé des transports routiers et fluviaux, sur « transport et sécurité routière dans les villes », ainsi qu'une présentation par des représentants de l'hillippe Marchand, ministre de l'intérieur, de « la coopération intercommunale » et du « statut de l'élu». Un exposé sera fait sur l'analyse et le diagnostic financier appliqués aux petites villes de Bretagne.

► APVF, 5-7, rue Paul-Louis-Courier, 75007 Paris. Les « Entretiens des Minguettes ». – Un colloque sur la vie dans les grands ensembles, baptisé « Entretiens des Minguettes », aura lieu les 21 et 22 février à la mairie de Vénissieux (prince). Il est organisé par la revue Urbanismes et architecture, Etat, la communauté urbaine de Lyon et la commune de

Vénissieux. Des experts analyseront des exemples étrangers (URSS, Washington, Chicago, Suède...) et M. Claude Neuschwander, président de l'équipe Demosten, chargée de rénover le quartier Démocratie de Vénissieux, présentera l'état de ses travaux.

Renseignements au
 42-36-57-66.

### **Publications**

 La dérive des régions. – Bordeaux ici, Lille ailleurs, le Loiret a contre » la Meurthe et-Moselle pour attirer des investissements étrangers ; chacun joue sa carte. Les territoires sont livrés à eux-mêmes. La France a un handicap. Elle a décentralisé trop tard, sous la pression de l'urgence. Le nombre de ses communes est pléthorique, ses départements trop petits, les régions encore très jeunes et mai dimensionnées face aux Lander allemands et aux Généralités espagnoles. Ce sont ces défis que retrace dans son livre Gilles Savery, titulaire d'un DEA en analyse régionale et urbaine, actuellement directeur de cabinet du président du conseil général de la Gizonde.

La Dérive des régions, par Gilles Savary, éditions Vivisques, 223 d., 120 F.

### L'INDICATEUR DE LA SEMAINE

tien de cantons de voirie. La

facture de sa prestation est

identique à ce qui serait versé à

#### « LE MONDE »/EMPLOI/UNEDIC

Comment mesurer l'évolution de l'emploi dans une région par rapport à l'évolution nationale ? L'UNEDIC a continent mascret i evolution de l'emploi dans tale region par repport à l'evolution nationaire i L'ovezuc a créé un indicateur qui tient compte de la structure des emplois et du dynamisme régional. La courbe régionale (trait noir plein) exprime le point d'équilibre par repport à la tendance nationale. Nous avons déjà publié Nord-Pas-de-Calais et lle-de-France (le Monde daté 18-19 novembre), Bretagne et Languedoc-Roussil-ion (le Monde daté 16-17 décembre), Bassa-Normandie et Haute-Normandie (le Monde daté 20-21 janvier).

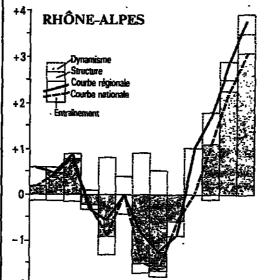

<sup>-2</sup> 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

### Fausse réputation

ES mythes ont la vie dure. Souvent citée en exemple, la région Rhône-Alpes n'obtient pas des résultats à la hauteur de sa réputation. Certes, elle ne cesse de faire preuve de dynamisme, pen-dent cette douzaine d'années, mais cette qualité industrieuse, évidente et confirmée, ne lui a pas toujours permis de se détacher de la moyenne nationale, loin s'en faut. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, il faut en rechercher l'explica-tion dans la structure des activités qui est restée, de 1980 à 1986, orientée de façon négative, après avoir été neutre pendant longtemps. Ce n'est que depuis le reprise générale que la composition enfin adaptée des industries et des services, alliée aux performances, a permis à la région de surpasser la croissance française.

Favorable maigré tout, cette évolution renvoie à une réalité que l'image de Rhône-Alpes avait fait oublier. Derrière les nouvelles technologies, le rôle avant-gardiste de Grenoble et la mutation de Lyon, il y a aussi une région de vieille industrialisation qu souffert autant que les autres. Même si la crise a laissé moins de traces.

### Dynamisme perdu

AQUITAINE

A la fin des années 70, l'Aquitaine revenait de loin et faisait preuve d'un esprit de conquête. Dans le prolongement de l'implantation de l'usine Ford à Bordeaux, elle s'envolait au point de surclasser sans vergogne les tendances nationales de l'époque. Les restructurations de 1984 ont marqué la fin de cette phase heureuse. Brusquement, le dynamisme a été perdu et, comble de malchance, voilà que les effets de structure d'emplois semblent jouer négativement depuis 1988.

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Est-ce le début d'un cycle de déclin, le signe d'un vieillissement de la région? Toujours est-il que, partie prenante du Grand Sud-Ouest, l'Aquitaine ne paraît pas en mesure de sauvegarder son leader-ship. En état de faiblesse relative, elle risque de ne pouvoir jouer le rôle de locomotive qu'on attendait d'elle. La composition même de ses activités pèse sur ce relentissement. Ce qui apporte un démenti à ceux qui attribuent du poids à l'héliotropisme ou crolent que les régions du Sud ont mécaniquement plus de chances de se développer avec les nouvelies technologies,

L'HERMÈS Editeur Tél. (1) 46 34 07 70 L'essentiel sur

#### **TECHNIQUES** QUANTITATIVES **DE GESTION**

par André BRIGAND et Jacques OBADIA Diffusion MEDILIS SA 9 rue Séguier 75006 PARIS

# Le Monde

CAMPUS ◆ EMPLOI L'AVENIR EST A CEUX QUI LE LISENT DÈS AUJOURD'HUI

CHAQUE MARDI (numéro daté mercredi)

Wickerschwih

### HEURES LOCALES

# Wickerschwihr, village parasismique

Cette commune du Haut-Rhin sur le « fossé rhénan » s'est dotée d'un plan en prévision d'un tremblement de terre

de notre correspondante

ARTAGÉE entre son ancienne vocation agricole et un habitat résidentiel qui s'est fortement développé au cours des vingt dernières années, Wickerschwihr, un village de 508 habitants près de Colmar, coule des jours paisibles d'où la hantise d'un séisme est absente. Son maire, Bernard Sacquépée, ne s'en est pas moins senti concerné par les récents tremblements de terre en Arménie et au Mexique, et par les menaces, même diffuses, causées par la situation du village en zone de sismicité moyenne, selon le zonage régional de la France effec-tué en 1986. «Nombreux ont été les spécialistes à annoncer que le fossé rhénan risquait, dans les cinquante prochaines années, de subir une secousse tellurique », dit-il.

#### Scénario catastrophe

A l'initiative de son maire, la commune mène donc depuis septembre 1989 une expérience de sensibilisation au risque sismique et de prise en compte de ses conséquences tant sur les plans humain qu'économique. Un groupe de travail s'est constitué, formé de douze habitants du village d'horizons et d'âges les plus divers, sans compétence sismologique particulière. La population a été tenue informée pas à pas par l'intermédiaire du bulletin municipal. « Nous avons été parfois accueillis par des sourires, mais tout le monde joue le jeu», note avec satis-

Si les autorités préfectorales out été averties, le seul intervenant exté- et sur sa capacité à se mobiliser

rieur à prendre part à l'opération est Bruno Royet, du Centre strasbourgeois d'études techniques de l'équi-pement de l'Est. Son rôle : animer le groupe de travail et servir de conseiller technique pour le risque sismique. L'étude et la réalisation du plan sont totalement prises en charge par les habitants. Bruno Royet est le premier à louer cette

dimension de l'expérience. « C'est

un bel exemple de démocratie locale», souligne-t-il. « Pour que l'étude soit la plus complète possible nous avons choisi l'hypothèse la plus pessimiste», indique Bernard Sacquépée. C'est par une nuit sans lune, par moins de 15 degrés, sous la neige, au début d'un week-end, qu'un séisme dévasterait Wickerschwihr. Dans ce scénario catastrophe, neuf habitants décéderaient et 272 seraient blessés dont grièvement. Sur les 170 bâtiments du village, 144 seraient endommagés à des degrés divers. Le clocher de l'église s'effondrerait par exemple sur le poste d'incendie voi-sin. Le coût des dysfonctionnements provoqués par le séisme s'élèverait à

seraient supportés par la collectivité locale, mais 85 % seraient à la charge des particuliers. Plus grave, la commune à laquelle on accède d'où qu'on vienne par un pont, se retrouverait coupée du monde pendant au moins quarantehuit heures. « Or on sait que plus de 80 % des blessés graves ensevelis doivent être secourus dans les toutes premières heures pour conserver des chances de survie », note le maire de

Wickerschwihr. Le village ne pour-

rait donc compter dans un premier

temps que sur ses propres ressources

112 millions de francs, toutes fonc-

tions comprises, dont près de 11 %

pour sauver de nombreuses vies humaines.

Voilà, largement démontrée, l'utilité du plan d'entretien général et d'assistance aux secours (PEGAS), ultime et concrète étape de l'expérience menée à Wickerschwihr pour une parade efficace aux risques sis-miques. Les habitants du village consacreront cette année à sa réalisation et les prochaines à sa maintenance et à son amélioration.

#### Hinéraires sûrs et points refuges

Le plan comporte une phase de prévention qui se décompose en trente-huit tâches élémentaires définies, programmées et chiffrées individuellement, telles que la reconnaissance d'un « l'inéraire d'évacuation sûr », l'identification de « points refuges », la maîtrise du système d'assainissement ou l'amélioration des réseaux d'alimentation électrique, d'éclairage public et de lignes téléphoniques. Des recommanda-tions d'urbanisme parasismiques seront délivrées aux nouveaux constructeurs. Le plan d'occupation des sols de la commune sera révisé. Des fiches par maison et par habi-tant seront mises en place dans chaque quartier. Ces inventaires, réactualisés tous les six mois, contiendront les tâches des responsables déià désignés.

Dans le domaine éducatif enfin, les jeunes du village suivront une formation de secouriste. Les enfants étudieront le phénomène sismique et feront des exercices pratiques à l'école. Les sapeurs-pompiers locaux seront formés spécifiquement pour le secours post-sismique.

Quant au plan de secours propre-ment dit, il définit les tâches de chacun. On compte, ici, sur la « respon-

sabilisation des habitants» et les réflexes acquis lors des actions de prévention pour réduire l'aspect meurtrier du séisme. Partout où il a été présenté, PEGAS a suscité l'intérêt. Il a remporté le concours de la Fondation nationale pour la prévention des risques naturels, coissant sur le poteau une soixantaine d'autres projets de collectivités locales. Il a séduit le jury pour son « originalité» et parce qu'il est « facilement transposable dans d'autres com-Ce n'est pas son coût qui pourrait

dissuader d'autres communes de marcher sur les traces de Wickerschwihr : pour l'instant, le village n'a déboursé que 3 000 francs. Le projet a été subventionné par la sécurité civile. Des entreprises privées apporteront leur aide pour l'acquisition des divers matériels. La collaboration du seul spécialiste de l'opération a été prise en charge par le ministère de l'environnement et la délégation aux risques majeurs du conseil général haut-rhinois. Tous les autres participants ont travaillé bénévolement. Et le premier prix de la Fondation pour la prévention des risques naturels s'est accompagné d'un chèque de 250 000 francs. Une somme qui représente le quart du budget communal et qui sera exclusivement consacrée à améliorer la sécurité dans le village.

ANNE SCHOEPF





#### Fromage et BD en Andalousie

Le Poitou-Charentes sera présent en 1992, à l'Exposition universelle de Séville. Le président du conseil régional, Jean-Pierre Raffarin, a déià pris contact à cet effet avec son homologue andalou. Il suggère la présence du Centre national de. la BD d'Angoulême, d'artistes et de créateurs comme la chorégraphe Régine Chopinot, de la Chapelle royale de Saintes, du Futuroscope... Sans oublier queiques chefs régionaux de réputation nationale. En retour, des jeunes de Poitou-Charentes pourraient être accueillis gratuitement en Anda-

REPÈRES

D'antre part, la coopérative fromagère Poitouraine, qui a son siège à Dissay (Vienne), vient d'implanter une unité de production de fromage de chèvre à Grazalema (Andalousie). Cette opération, pilotée par la région, entre dans la recherche de partenariat sur l'«arc atlantique» et rénond à une volonté d'action concrète sur le plan économique. L'Andalousie produit 200 millions de litres de lait de chèvre par an. La technologie poitevine va permettre aux Andalous de valoriser un élevage pratiqué jusqu'à présent de façon

#### **HAUTE-NORMANDIE**

La desserte aérienne progresse

Les trafics des deux aéroports commerciaux de Haute-Normandie, Le Havre et Rouen, ont progressé respectivement de 17,8 % et de 7.2 % en 1990 par rapport à 1989. Au Havre, la fréquentation des lignes régulières a fait un bond de 24 %, passant de 23 486 à 28 983 passagers. Le trafic charter a lui progressé de 5 %, passant de 9 782 à 10 226 passagers. Sur les sept lignes desservant Le Havre (Lyon, Londres, Nantes, Bruxelles, Rennes, Caen et Bordeaux), ce sont celles de Lyon et Londres qui sont les plus performantes, avec 9 802 et 8 945 passagers. Le 21 janvier dernier une nouvelle ligne a été ouverte vers Paris desservant deux fois par jour Orly (matinée et soirée) et Roissy (milieu de journée).

A Rouen, le trafic des lignes régulières à destination de Londres, Lyon, Nantes, Lille, Amsterdam est passé de 30 874 à 33 113 passagers, le trafic charter stagnant à 3 300 passagers. Les collectivités en 1991, 7,4 millions de francs pour combler le déficit d'exploitation de ces lignes.

#### RHONE-ALPES

La région se lance dans le cinéma

Après deux ans d'une course d'obstacles juridiques, agrémentée d'un détour par le Conseil d'Etat. la région Rhône-Alpes vient de créer le Centre européen du cinéma (CEC), un organisme visant à favoriser la création cinématographique décentralisée, imaginé par Roger Planchon, codirecteur du Théâtre national populaire (TNP), et qui, sous la forme d'avances sur recettes, participera à la production de longs métrages.

Aux termes de la convention cosignée par Charles Millon, président (UDF-PR) du conseil régional, et Roger Planchon, ce dernier est nommé PDG de la société anonyme CEC dont la région possède 15 % des actions. Avec les 20 millions de francs que la région s'engage à lui fournir annuellement, pendant cinq aas, le CEC devra produire ou coproduire chaque année au moins trois films de long métrage ou programmes audiovisuels dont le tournage se déroulera « de manière significative sur le territoire de la région», développer des projets de films, notamment par des conventions d'écriture de scénarios et organiser la diffusion dans la région des films coproduits par le centre.

La région qui, de son côté, apportera « son appui et son assistance» pour faciliter le tournage et la diffusion des films entend se comporter en producteur plus qu'en mécène puisqu'il est stipulé que le CEC devra porter son attention, en priorité, sur des « films susceptibles de diffuser l'image de la région et de dégager des recettes ».

# Nuages sur la colline éternelle

Vézelay vendu à des sponsors ? Les habitants refusent le projet de la région

de notre correspondant

LORS que le conseil général de l'Yonne vient de cautionner l'implantation d'une nouvelle unité du Club Méditerranée au cœur de la Puisaye chère à Colette, à l'autre extrémité du département, à Vézelay, on s'interroge sur les projets de

En ce qui concerne le Club Med qui va s'installer à Champcevrais et qui va coûter 28 millions de francs au département et 6,5 à la région, ce sont les élus qui ont conclu. En revanche, sur la colline éternelle où reposent Maurice Clavel, Max-Pol Fouchet, Bataille et le «péché» de Paul Claudel, Rosatia Scibor de Ryska, et que hantent encore les ombres de Théodore de Bèze, Romain Rolland et Ingelbrecht, la décision appartiendra, semble-t-il, à la population.

... n.w.:

. . .

Une bonne partie des Vézeliens ont signé une pétition rédigée et dif-fusée par la fille de Max-Pol Fouchet, Marianne, que soutient vigou-reusement Jules Roy, contre un projet commandé par la région Bourgogne. Ils ont fait savoir à son président, Raymond Janot, leur détermination à faire échouer ce qu'ils considèrent comme une véritable OPA. Leur colère est d'autant plus vive qu'ils n'ont pris connaissance du dossier (une soixantaine de pages) que grâce à une fuite.

#### **Contestation autour** d'un « Médiéval-land »

Oue concluent ces « recommanda tions pour la mise en valeur cultu-relle et la maîtrise touristique » de Vézelay? Qu'il faut déboiser la butte, réaménager l'entrée du village en supprimant la station-service qui en suppriment in successful de division s'y trouve, paver certaines artères, restaurer les remparts et réaffecter les maisons inhabitées (42 %). Le projet préconise de limiter la circu-lation routière à l'intérieur de la bourgade, dans laquelle on ne pour-rait plus pénétrer qu'à l'aide d'une

Un système de sonnerie interphone serait mis en service à l'intention « des personnes qui souhalte-raient, pour des raisons valable-pénétrer en voiture (clients des médecins, des dentistes) ». On construirait un parking de 1 500 m² et on instal-lerait sur le site une librairie «haus de gammes et une aboutique cultu-relle spécialisée dans le musée Zervos». On précise que cette boutique culturelle pourrait vendre des sacs

de la basilique et... de la vaisselle. Bien sûr, des contacts seront établis régulièrement avec les tours-opérateurs et autocaristes, et on ferait appel au mécénat et au sponsoring d'entreprise. En échange d'un don ponctuel de l'ordre de 2 à 3 millions de francs ou de dons annuels de 200 000 à 300 000 francs, mécènes s seraient autorisés «à utiliser la ville (image et espaces) pour leur communication et leurs relations publiques ».

On organisera des visites aux flambeaux et, le dimanche matin, le petit déjeuner sera servi, « au soleil levant», dans le jardin du doyenné. Trente-neuf personnes seraient salariées à temps complet, alors que toutes ces activités ne concernent que la saison estivale (de Pâques à la Toussaint). Avec les investissements liés aux achats de terrains,

en papier glacé avec la reproduction l'auto-guidage dans la basilique, l'acquisition de navettes automobiles et l'aménagement du parking, la note s'élèverait à plus de 8 milliards de

Le maire, André Ginisty, un moment tenté par ce qu'il appelle anjourd'hui un « Médiéval-land », un « souk », a entendu les contestataires qui ne cessent de faire pression sur le conseil municipal depuis un mois. Un supermarché de la culture, ce n'est pas ce que demandent les gens, précise-t-il, en ajoutant qu'il conduit lui-même une autre étude.

Cette querelle, en tous cas, a permis de mettre le doigt sur le désert qu'est devenu, sur le plan de l'animation, Vézelay, qui n'a accueilli qu'un concert en 1990, et pour lequel il fandra faire quelque chose de concret si on ne le vend pas aux nouveaux marchands du temple.

JEAN-CLAUDE CHARLET

### La Bretagne réhabilite ses caps

Suite de la page 15

Aiguillonné par une telle ardeur, le ministère de la culture consblide et restaure partiellement l'abbaye. Dans les cinq ans à venir, la mise sous terre des lignes électriques, l'ouverture d'une maison de site et le reverdissement des espaces natureis sont programmés. La facture se montera à 15 millions de francs. dont une faible partie seulement à la charge de la commune. Ancien banquier, M. Caradec n'a pas son pareil pour fignoler un dossier de demande de subvention.

Gilles Larondelle, quarante ans, maire de Fréhei, dans les Côtesd'Armor, devrait bien lui demander conseil. Là aussi, il s'agit d'une commune littorale qui vit du tourisme. Son capital est sans pareil: le Fort-La-Latte, impressionnant château féodal si bien conservé par son propriétaire qu'on y tourna le film «Les Vikings»; quatre plages de sable fin; 300 hectares de landes classées; le cap Fréhei avec son phare.

Mais ce capital est victime de son succès : les centaines de milliers de visiteurs qui veulent en profiter chaque été menacent l'in-

tégrité des sites. Pourtant, depuis dix-sept ans, la commune, qui veut exploiter scule son « magot », est en guérilla permanente avec les autorités. Une route, un camping, deux parkings ont été construits sans autorisation... et, bien entendu, sans aucune aide. Le dernier coup de force - un parking supplémentaire ouvert sur le capa provoqué la colère et une visite éclair du ministre de l'environnement, Brice Lalonde (le Monde du 27 juin 1990).

Revenant à la raison, le maire de Fréhel a tout de même réparé les dégâts. Il vient de présenter à la commission des sites un plan d'aménagement plus acceptable et fait reboiser par l'ONF le terrain de camping communal installé dans les dunes. Mais le conseil municipal ne se résout pas à proposer au département et à l'Etat un programme global et à long terme de mise en valeur et de préserva tion des trésors naturels du cap Fréhel. Les idées du Finistère cesseraient-elles d'être bonnes dès qu'on franchit la frontière des Côtes-d'Armor?

# Les villes face aux risques du développement

Le colloque AMF-« le Monde » a souligné les difficultés du partenariat et de la coopération intercommunale

**CAMBRAI** 

de notre envoyé spécial

ES maires sont de plus en plus fréquenament et fortement sollicités pour intervenir dans la promotion, et parfois dans la gestion, de la vie économique de leur cité. Ils pe peuvent agir seuls, et on les presse de se rapprocher des entreprises privées, des entreprises publiques, des autres collectivités publiques

- département, région, Etat - et, surtout, de leurs voisins immédiats. Les maîtres mots sont dans ce domaine, « partenariat » et «intercommunalité». Ils correspondent à des démarches nécessaires mais qui comportent des risques non négligeables. Ces questions ont nourri les débats du colloque organisé à Cambrai les 6 et 7 février par l'Association des maires de France (1), avec le patronage du Monde (le Monde daté 3-4 février).

ll est souhaitable que les municipalités se rapprochent des entreprises, comprennent leurs besoins, créent autour d'elles l'environnement favorable à leur développement. En se gardant de pousser trop loin cette connivence. En effet, la logique de l'entreprise est tout entière économique, fondée sur l'analyse du marché, le souci de la rentabilité, l'obsession de la concurrence. La logique d'une équipe municipale doit rester politique, préoccupée de satisfaire le bien commun dans le respect des différences individuelles.

#### **Financements** crolsés

Comment éviter que les préoccupations économiques conduisent à oublier les exigences politiques? Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, a, par exemple, cette réponse : il faut que les municipalités définissent un projet global dans lequel le développement économique n'est qu'un élément, pas forcément prioritaire. Le partenariat avec les entreprises publiques? Il est indispensable sans être tou-jours facile. Des critiques assez vives ont été formulées, au cours du colloque, à l'égard d'EDF, de la SNCF... partenaires très puissants - dans le cas de la SNCF, gros pro-MARC AMBROISE-RENDU - priétaire foncier - et avec lesquels

il est souvent difficile d'établir des relations d'égal à égal. Pour Roger Ouilliot, maire de Clermont-Ferrand, il est parfois plus malaisé de traiter avec elles qu'avec un entrepreneur privé. Impossible aujourd'hui pour une

commune de travailler en solitaire. isolée de ses voisins immédiats ou plus lointains. C'est dans le cadre d'une agglomération ou d'un réseau de villes que doit aujourd'hui s'organiser le développement économique. A condition que chacun des partenaires communaux accepte de sacrifier une partie de ses prérogatives, notamment fiscales. Les résistances, on s'en doute, sont fortes, même si - comme dans la communauté urbaine de Lille - on parvient parfois à répartir une partie de la taxe professionnelle

Le débat est encore plus ardu lorsqu'il s'agit de préciser les termes du partenariat entre la ville, c'est-à-dire la commune, le département, la région et l'Etat. La plupart des projets économiques de quelque importance impliquent l'intervention en cascade de plu-sieurs collectivités avec un jeu de financements croisés qui brouillent et diluent les responsabilités. Légalement d'ailleurs, n'est-ce pas aux seules régions que devrait revenir la tâche de favoriser le développement économique? Reste enfin la grande question

de l'harmonisation au niveau national des multiples projets urbains rarement complémentaires, souvent concurrents. Comment éviter que l'émulation entre les villes n'aboutisse à renforcer l'inégalité qui existe déjà entre les plus riches et les moins favorisées? C'est sur ce problème que devraient se pencher les responsables de l'aménagement du territoire, qui, comme l'indiquait Jacques Chérèque, ministre délégué. en conclusion du colloque, ont d'abord à résoudre ce véritable casse-tête : ne pas entraver le développement de l'Ile-de France, seule région de taille européenne, tout en évitant que celui-ci n'entraîne un appauvrissement définitif du reste du territoire.

JACQUES-FRANÇOIS SIMON

(1) 41, quai d'Orsay, 75007 Paris, tél. : (1) 47-05-39-65.

### METEOROLOGIE

Prévisions pour le dimanche 17 février Limitation des pluies aux régions du Sud-Ouest. Beau temps peu nuageux gagnant par le Nord



#### SITUATION LE 16 FÉVRIER 1991 A 0 HEURE TU



Lundi 18 février : accalmie temporaire. - Sur le quart nord-est du pays, le ciel sera souvent gris, et des chutes de neige éparses se produiront.

Sur le pourtour méditerranéen, le sud des Alpes et de la Corse, les nuages seront également abondants mais ne devraient pas donner de précipitations.

Partout ailleurs, après la dissipation des brumes et brouillards (parfois fera quelqu apparitions. Toutefois le ciel se couvrira

et, le soir, le vent d'ouest se renforces Des pluies parfois verglaçantes se proont en soirée et dans la nuit.

Les températures matinales seront comprises entre 1 degré et 3 degrés dans l'Ouest et le pourtour méditerra-néen, 0 degré et 2 degrés dans l'inté-rieur et - 1 degré et - 2 degrés sur l'Est

ront entre 1 degré et 8 degrés de l'Est à de 9 degrés sur le pourtour méditerran-

#### PRÉVISIONS POUR LE 18 FÉVRIER 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES maxima                         | - minima et temps observé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valeurs extrêmes relevées entr              | la l6-02-1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| le 15-02-1991 à 6 heures TU et le 16-02-199 | 91 à 6 haures TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FRANCE TOURS_                               | 5 3 P LOS ANGELES 27 13 N 7 1 P LUXEMBOURG 0 - 3 1 |

| <b>A</b>         | В                 | ı        | C          | - 1 | D        | N                 | 0   |    | P                                                                                                              |                                          | $\overline{}$ |      |
|------------------|-------------------|----------|------------|-----|----------|-------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------|
| STRASB           | OURG_             | <u>1</u> | Ö          |     | LONDRE   | K 10<br>S 8       | 10  | P  | NAIROBI NAIROBI NEW-YOR OSLO PALMA-DI PÉKIN RIO-DE-LAI ROME SINGAPOL SYDNEY TOKYO TUNIS VARSOVIE VEXISE VIENNE |                                          | - 5 °         |      |
| RENNES           | TAIT!             | 9        | 7          | Ç   | JERUSAL  | Di                | _   | -  | VARSOVI                                                                                                        | <u>5</u>                                 | -5 (          | Ç    |
| PERPICE          | KA)               | 8        | 6          | D   | ISTANBU  | L 13              | Š   | δĺ | TUNES                                                                                                          | 8                                        | 1 (           | C    |
| PAU              |                   | 7        | 5          | Ě   | HONGEO   | NG 2i             | - 9 | c. | TOKYO                                                                                                          | 9                                        | 9             | č    |
| PARISA           | ONTS              | 5        | 2          | ř   | CENTUR   | LC                | _!U |    | SYDNEY                                                                                                         | 96                                       | 23 /          | e    |
| מותאת  <br>איזוע |                   | 10       | 9          | r   |          | 23                | 21  | 5  | STOCKRO                                                                                                        | M . 7                                    | 8             | •    |
| MANUT.           |                   | .0 -     | - <u>i</u> |     | DAKAR.   | 21                | 18  | D  | SINCAPOL                                                                                                       | m 22                                     | 94            | 9    |
| MARSE            | ITE AM            | 5        | Ţ          | N   | COPENIL  | AGUE0             | 2   | •  | BUMB<br>MO-RE-191                                                                                              | 101EU . 29                               | 25            | Į,   |
| LYON             |                   | i        | ı          | P   | LE CAIRI | B 26              | ಚ   | N  | DIA DE LA                                                                                                      | J                                        | - 2           | -    |
| LIMOGE           | S                 | į.       | -ī         | P   | BRUXEL   | LS 2              | - ĭ | P  | PALMA-III                                                                                                      | SNAJ. 10                                 | 2 1           | Ď    |
| LULLE            |                   | ĭ        | ī          | P   | BERLIN.  | a                 | _ ; |    | OSLO                                                                                                           | B                                        | - 8           | •    |
| GRENOR           | HURG<br>INT PER   | å.       | _ š        | Ŕ   | REICRA   | DF 7              | 9   | V. | NEW YUR                                                                                                        | K 12                                     | <b>–</b> 1    | •    |
| DLION            | MI-LER            | . 1      | å          | •   | RADCOL   | N 35              | ZZ  | Ď  | NAIBOBI.                                                                                                       | 23                                       | 16            | N    |
| CHEKE            | MAII NAU<br>LARAM | ě        | 7          | ğ   | VIHENE   | 5 18              | - 5 | D  | I MOSCOU                                                                                                       | 4                                        | - 1           | •    |
| CAEN             | una.              | 7        | 5          | P   | AMSTER   | DAM 3             | 0   | C  | MILAN_<br>MONTRÉA                                                                                              | آ - بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -13           | Ā    |
| BREST.           |                   | 10       | 10         | P   | ALGER_   | 9                 | 2   | B  | MILAN                                                                                                          | ī                                        | 6             | Ď    |
| BOURGE           | VX                | 3        | Ĭ          | В   | E        | TRANGE            |     |    | MEXICO                                                                                                         | 99                                       | IA I          | D    |
| BORDE!           | \UX               | 1ě       | ě          | P ' | <u>.</u> |                   |     | ٠, | MARRAKI                                                                                                        | CH 13                                    | i             | 'n   |
| RIARRE           | /<br>17.          | 8        | 9          | R   | PORTEA   | PITRE_ 31         | 22  | Ď  | MADRID                                                                                                         | URG_ U                                   | -3            | NT . |
|                  | FHANC             |          |            | NT. | TOURS    | SR 31<br>PITRE 31 | ាំ  | P  | LUS ANGE                                                                                                       | BLES_ 27<br>URG_ 0                       | 13 1          | Ņ    |

averse brume ciel ciel ciel cret nuagenx orage pluse tempète TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document étable avec le support technique spécial de la Météorologie nationale,

du Nord (San-Luis-Potosi, Antaio-

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : ▶ signalé dans α le Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; ■ On peut voir ; ■ ■ Ne pes manquer ; ■ ■ ■ Chef-d'œuvre ou classique.

### Samedi 16 février

TF 1 21.05 Variétés : Succès fou. 22.50 Magazine: Ushuaia. 23.50 Magazine: Formule sport 0.45 Journal et Météo.

A 2 20.50 Téléfilm : La milliardaire. 22.20 Magazine : Bouillon de culture.

23.50 Journal et Météo FR 3 20.00 Chronique: Le dessous des cartes. 20.05 Documentaire : Histoire parallèle. 21.00 102, bd Haussmann

22.15 Journal. 22.30 Court métrage : 23.00 Documentaire : Live. Place Rouge, de Daniele

**CANAL PLUS** 20.30 Téléfilm: Peter Gunn, 22.00 Les Nuls... l'émission. invité: Claude Chabrol. 22.55 Flash d'informations. 23.00 Cinéma: Piranha 2. les tueurs volants. n

0.30 Cinéma: Mort à l'arrivée. se Film eméricain de R. Mortor et A. Jankel (1988) (v.o.).

LA 5 20.35 Drôles d'histoires. 20.45 Téléfilm : La chevauchée sauvage 22.35 Téléfilm : Un faux air de faussaire.

0.05 Journal de minuit. 20.35 Téléfilm:

A force d'amour, 22.20 Téléfilm : Les forces du mal. 23.35 Six minutes d'informa-23.40 Musique: Rapline.

LA SEPT 20.00 Le dessous des cartes. 20.05 Histoire parallèle. 21.00 Téléfilm : 102,bd Haussmann.

22.15 Soir 3. 22.35 Court métrage : Elie et lui. 22.55 ▶ Documentaire : Live (Place Rouge, de Daniele

### Dimanche 17 février

16.15 Divertissement : Vidéo gag. 16.45 Disney parade. 18.05 Magazine : Téléfoot. 19.20 Dessins animés :

19.00 Magazine : 7 sur 7. Invité : Alain Minc. Ça cartoon. 19.50 Loto sportif. 20.35 Magazine: 20.00 Journal, Météo et Tapis vert.

Cinéma : Le ruffian. Film français de José Gio-vanni (1983). 22.50 Magazine : Ciné dimanche.

Cinéma : Une bible et un fusil. lar (1975),

0.50 Journal et Météo.

A 2

16.35 Série : Hôtel de police. 17.35 Documentaire : L'odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau.

18.25 Magazine : Stade 2. Besket-ball : championnat de France (Cholat-Mulhouse) ; Athlétisme : championnat de France; Footbell : championnat de France; Rugby : championnat de France et composition de l'équipe de France; Ski nordique : championnats du monde. Ski de visease ski noraque : championnats du monde; Ski de vitesse : Coupe du monde; Les résultats de la semaine; Jeu à 13 : test-match (Grande-Bretagne-France); Escrime : challenge Monal. | Flash d'informations.

19.30 Série : Maguy. 20.00 Journal et Météo. 20.50 Série : Les cinq demières

minutes. 22.10 Magazine :

Musiques au cœur, 23.25 Journal et Météo.

FR 3

14.50 Magazine: 14.50 Magazine:
Sports 3 dimanche.
Cyclisme: Tour méditerranéen (7° étape); Athlétisme:
championnat de France en
salle (en direct de Liévin);
Patinage de vitesse: Coupe
du monde (épreuve tast
olympique), à Albertville.

17.30 Magazine: Montagne.
18.00 Amuse 3.
19.00 Le 19-20 de l'informa-

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.30, le journal de la région.

20.10 Série : Benny Hill. 20.40 Magazine : Musique maestro ! A Toulouse, avec l'Orchestre national du Capitole de Tou-louse, dir. Michel Plasson, 22.00 Magazine : Le divan.

Daniel Herrero, rugbyman. 22.20 Journal et Météo. 22.40 Cinéma : Docteur Mabuse le joueur. 💶 🗷 Film allemand de Fritz Lang

CANAL PLUS 17.05 Les Nuls.... l'émission

(1922).

18.00 Cinéma : Astérix et le coup du menhir.

# Film d'animation franco-alle-mand (1989),

En clair iusqu'à 20.40 19.35 Flash d'informations.

20.30 Dis Jérôme « ... ? »,

L'équipe du dimanche 20.40 Cinéma : Retour de la rivière Kwaï. ... Film britannique d'Andrew McLaglen (1988).

22.15 Flash d'informations 22.25 Magazine : L'équipe du dimanche,

17.00 Série : Bergerac.

18.00 Série : La loi de Los Angeles. 19.00 Série : L'enfer du devoir 20.00 Journal. 20.35 Droles d'histoires.

20.45 Cinéma : L'empire contre-attaque. ■ Film américain d'Irvin Kersh

22.55 Cinéma : L'ours et la poupée. # Film français de Michel Deville (1969). 0.25 Journal de minuit.

16.55 Série : Vic Daniels. ffic à Los Angeles. 17.35 Série : L'homme de fer. 18.30 Série :

Les routes du paradis. 19.25 Magazine : Culture pub. 19.54 Six minutes d'informa-20.00 Série :

Madame est servie. 20.30 Magazine : Sport 6. 20.35 Téléfilm : Plus fort la vie.

22.20 M6 express. 22.25 Capital. 22.35 Cinéma :

Les folies d'Elodie. 
Film français d'André Genovès (1981).

LA SEPT

16.40 Documentaire : ils. 17.00 Théâtre : Monstre aimé. 18.00 ▶ Documentaire : Film sur Georges Perec. 19.30 Danse : Symphonie en D. 20.00 Magazine:

La SEPT-le Monde. 20.30 Cinéma : Les rendez-vous d'Anna. ww Film belge de Chantal Aker-man (1978).

22.30 Cinéma : Mon oncle. see Film français de Jacques Tati

> Du kundî au vendredî, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE»

Une émission de GEBERT DENOYAN avec ANNEX COJEAN et la collaboration du « Monde »,

··· ·7.

### CARNET DU Monde

Naissances |

 Marie-Odile
 t Jean-Marie Bockel, Sarah, François-Xavier, Pauline et Marie, ont la joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Emmanus

à Mulhouse, le 9 février 1991.

<u>Décès</u>

urrecteur de l'UFR d'études anglo-américaines de l'université Paris-X Nanterre, Et l'ensemble des enseignants - Le directeur de l'UFR d'études transports et entrepôts, ont la douleur de faire part du décès de ont la douleur de faire part du décès de leur collègue

Colette BERNAS,

Nanterre, le 15 février 1991, M. et M= Jacques Cami,
 M. et M= Michel Cami,
 leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

M= Germaine CAMI, née Bernays, dite Camille Berg, peintre graveur,

survenu le 13 février 1991, à Orléans.

Les obsèques religieuses auront lieu le mardi 19 février, à 14 h 15, en l'église de Fontenay-Saint-Père (78).

26, rue de Greaelle, 75007 Paris.

- Compiègne.

Les enfants et petits-enfants de M. Jean Harreau (†), M. et M= Guy Harreau, leurs enfants et petits-enfants M. l'abbé Claude Harreau,

M. et M. André Harreau, leurs enfants et petits-enfants M. et M. Philippe Harrea ont la tristesse de faire part du rappel à

M~ Léon HARREAU,

survenu à Compiègne le 14 février 1991, dans sa quatre-vingt-onzième

La cérémonie religieuse a été célébrée ce jour, le samedi 16 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Paul des

Cet avis tient lieu de faire-part.

72, rue Saint-Lazare. 60200 Compiègne, 27, rue Bossuet, 69006 Lyon.

bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », som priés de bien vouloir nous com-

- M~ Louis Dubois, son épouse, M= Christiane Dubois.

M. et M= Patrick Dubois. ses enfants, Dominique, Eric, Philippe, Sophie, Edouard, Christophe, Laurent, ses petits-enfants,
Grégoire, Otivier, Bérangure,
ses arrière-petits-enfants,
M= Jacques Leloup.

CAMESTI

EXTER TO

145.47.24

PRIX DE GROT

Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-mèces, La direction et le personnel du groupe de transports Edouard Dubois & Fils et de la Société custraise de

M. Louis DUBOIS, président fondateur du groupe de transports Edouard Dubois & Fils et de la Société castraise de transports et entrepots

survenu le 11 février 1991, dans sa

La cérémonie religieuse a été célé-brée dans l'intimité familiale, le jeudi 14 février, en l'église de Frèjeville (Tarn), suivie de l'inhumation dans le

caveau de famille à Carbes (Tarn). Une messe sera dite à sa mémoire le und messe sera ofte a sa memorre se vendredi 8 mars, à 11 heures, par le Père Jaffray, en l'église Notre-Dame de Clignancourt, 2, place Jules-Joffrin, 75018 Paris.

4. Troisième-Avenue, Le Lys-Chantilly, 60260 Lamorlaye. Transports Edouard Oubois & Fils, 9, avenue de la Porte-de-la-Chapelle, 75883 Paris Cedex 18.

**Anniversaires** – Ilyaun an,

Lacies ROMANL

nous quittait.

Sa femme demande à tous ceux qui l'ont connu de se souvenir de ce savant exemplaire, de cet homme bon et géné-

- Il y a cinq ans, le 18 février 1986. Jean-Georges SIMON

rejoignait dans la mort son père, sa mère et son frère que la barbarie raciste et nazie avait expédiés, le 23 novem-bre 1943, au camp d'extermination d'Aussehwitz, d'où ils ne sont jamais

**CARNET DU MONDE** 

Renseignements: 40-65-29-94 Tarif: la ligne H.T.

Abounés et actionnaires \_ 80 F Communicat. diverses ..... 95 F

#### **MOTS CROISÉS**

#### PROBLÈME № 5458 HORIZONTALEMENT

I. Aujourd'hui, il y en a dans l'air. Peut être traité de bouffi. - II. Dont on pourra faire quelque chose. Plante herbacée. – III. N'est parfois qu'un filet. Est parfois limeur. Quand on en a, on est gonflé. – IV. Conviendra. Ont été plus gâtés que les quadrupèdes. Où il n'y a qu'un ton. – V. Un homme qui peut nous assommer. Compagnon de tondu. Adverbe. – VI. C'est

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 parfois un vrai ringard. Qui peut nous tuer. - Vil. Un bon from age. Sans aspéri-tés. Une cour moderne. - VIII. On lui attribue un train spécial. Seul de sa action opposée à celle de l'atropine. Saint. -X. Coule en Allemagne. Des vache-X(I ries. - XI. Note. Table XIV de travail. Pour les cochons qui sommeilient. - XII. Souci quo-XV

tidien pour le guide. Coule en Alsace. Supprima. XIII. Est parfois appelée chérie. Prouvent que la correction n'a pas été suffisante. - XIV. Dans le vent. Etat d'Asie. Rendre plus concentré. - XV. Qui n'ont pas circulé. Mis en balance. Peut aller jusqu'à Rome quand il est réservé.

VERTICALEMENT

1. Partisans d'une bonne correc-tion. Quand il est bon, est facile-ment transporté. – 2. Ne conserva pas longtemps son empire. Est mis dans la « potée ». — 3. Participe. Honnête quand on n'est pas trop serré. — 4. Servie dans un pub. Plantée par ceux qui font des salades. Choisi comme un domicile. - 5. Travailla pour des papes et des rois. Allongeas. - 6. Victime d'une tromperie. Grande quantité. Une voix grave. - 7. Vieux roi. Qu'on n'aura pas à remplacer. - 8. Prend facilement la mouche. - 9. Soigner comme une « bouche ». Qui a donc été refait. - 10. Souvent jetés sur un comptoir. Partie d'une balance.

Vieilles vaches. - 11. Doit descendre pour être payé. Un coup dans le nez. – 12. Travailleur étranger. Une base étrangère. Article. – 13. Une jolie retraite. Déchiffré. Le mouve-ment perpétuel. - 14. Puissance. Qui a quitté son orbite. Un beau parleur. - 15. Quand elle est blanche, on peut foncer. Qui a une cage très solide. Préposition.

#### Solution du problème nº 5457 Horizontalement

l. Maturité. – II. Oliver, Gê. – III. Dire. Ile. - IV. Et. Essore. -V. Let. Tic. - VI. Rollier. - VII. Usu-

3. Tir. Truelle. - 4. Uvée. Or. Ils. -5. Ré. Salive' - 6. Iris. Leurre. -7. Lotir. Eus. - 8. Egérie. Es. -9. Ecriture.

**GUY BROUTY** 

rier. - VIII. Rue. Vu. Ut. -IX. Salière. - X. III. Ruer. - XI. Etés. Verticalement 1. Modeleurs. – 2. Alité. Suait. –

#### COMMERCE EXTERIEUR

### Le déficit commercial des Etats-Unis

#### aes Etats-Unis s'est réduit en 1990

Loin du record de 160 milliards de dollars atteint en 1987, ce qui correspondait alors à 960 milliards de francs, le déficit commercial des Etats-Unis a continué à refluer l'an demier. Selon les statistiques provisoires, publiées vendredi 15 février par le département du commerce, le déficit de la balance commerciale s'est établi à 6,2 milliards de dollars en décembre (contre 8,9 milliards en novembre) et à 101 milliards sur l'ensemble de l'année 1990 (505 milliards de francs). Ce résultat marque une diminution de 7,7 % du solde négatif par rapport à l'année précédente (109,4 milliards).

Il y a encore deux ans, la publication mensuelle des statistiques commerciales américaines suscitait le plus vif intérêt des économistes et des opérateurs sur les marchés financiers; la présence d'un déficit important, couplé à celui des dépenses publiques, était perçu comme l'un des principaux déséquilibres de l'économie mondiale. Depuis, notamment grâce à la baisse du dollar, le solde de la balance commerciale s'est amélieré

Mais à la progression des exportations liée au regain de compétitivité s'est ajoutée la contraction des importations, sous l'effet de l'arrêt de la croissance économique. Ainsi, en décembre, les achats des Etats-Unis à l'étranger (39,7 milliards de dollars) ont diminué de 8 % par rapport au mois précédent, tandis que les exportations baissaient de 2 % (à 33,5 milliards).

#### **INFLATION**

1747 31

teration of the

And Chart ...

0.00

12:200:1 1577.

#### La hausse des prix à la consommation se ralentit en Grande-Bretagne

La hausse des prix à la consommation de la Grande-Bretagne a atteint 9 % en rythme annuel en janvier, contre 9,3 % en décembre, selon les statistiques gouvernementales publiées vendredi 15 février. En octobre demier, l'inflation avait atteint un pic de 10,9 % en rythme annuel.

Cette amélioration de l'indice des prix depuis plusleurs mois a permis à la Banque d'Angleterre, il y a quelques jours, d'abaisser son taux de base, et de nombreux économistes estiment qu'un nouvel assouplissement du crédit interviendra prochainement.

#### PRIX DE GROS

# Nouvelle diminution aux Etats-Unis

Après avoir chuté de 0,6 % en décembre, les prix de gros ont diminué de 0,1 % aux Etats-Unis en janvier, a annoncé le département du travail vendredi 15 février. Ce résultat a été obtenu principalement grâce au recul du prix de l'énergie. En 1990, les prix de gros avaient augmenté de 5,6 %, leur plus forte hausse en neuf ans. Par ailleurs, en janvier, la production industrielle a subi son quatrième recul mensuel consécutif (-0,4 %).

M. Jean-Pierre About nommé directeur général d'Air Inter. - Sur proposition de M. Jean-Cyril Spinetta, PDG d'Air Inter, M. Jean-Pierre About, précédemment directeur général adjoint chargé du développement, a été nommé, le 14 février, directeur général de la compagnie intérieure par le conseil d'administration.

[Né le 6 novembre 1940, à Dax (Landes), M. Jean-Pierre About est diplômé de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Il a été ingénieur à la direction de la navigation aérienne (1967-1969), puis conseiller technique au cabinet du ministre des DOM-TOM (1969-1971). Au ministère des transports, il a occupé les fonctions de chef du bureau des études générales à la direction des transports aériens (1971-1975) et de sous-directeur des transports aériens (1975-1982). Il est entré à Air Inter en 1982.]

Les réactions des marchés aux propositions de l'Irak

# L'euphorie boursière est vite retombée | Les

# L'annonce, vendredi 15 février à 12 h 30, d'un retrait des troupes irakiennes du Koweït a décienché une véritable explosion des cours sur toutes les grandes places financières internationales. Mais ce ne fut partout qu'un déjeuner de soleil. Dans le doute, le soufflé avait déjà commencé à retomber en début d'après-midi. Il devait s'aplatir un peu plus encore dès que furent connues les conditions

Mais ce feu d'artifice n'en a pas moins été spectaculaire. A Paris, l'indice CAC 40, en progrès de 0,39 % seulement, bondissait littéralement pour enregistrer en quelques minutes une hausse supérieure à 3 %. A la City de Londres, l'indice «FT» des 100 valeurs grimpait de 2 %. A Francfort, l'indice DAX s'appréciait d'un seul coup de 3,55 %. Zurich, Madrid, Amsterdam, Bruxelles allaient réagir presque aussi violemment.

gir presque aussi violemment. Mais, à mesure que les minutes

passaient, l'indécision grandissait sur les intentions réelles de Bagdad. Par précaution, les investisseurs commencèrent à prendre leurs bénéfices. Les effets de ce doute furent très nettement ressentis à Paris, avec la dégringolade rapide de l'indice CAC 40, qui à 15 heures n'enregistrait plus qu'une avance de 0,84 %. Londres et la plupart des autres places enropéennes prirent à leur tour rapide-ment du recul. Seul Francfort n'eut pas le temps matériel de corriger le tir, la fermeture du marché allemand intervenant très tôt (15 heures), conservant un impor-tant gain de 3,01 %, Partout ailleurs, l'avance des cours allait se révéler beaucoup plus modeste en fin d'après-midi, une fois démasquée l'imposture de Bagdad: 1,07 % à Paris, 1,1 % à Madrid et

Singulièrement toutefois, malgré le décalage horaire qui lui donnerait accès à une information plus

à Milan, 1,2 % à Zurich.

s'est résolue à adopter une attitude radicalement optimiste avec 2 % de hausse. Autour du «Big Board », les spécialistes sont désormais persuadés que la guerre du Golfe est maintenant entrée dans sa dernière ligne droite. « Soit Saddam Hussein fait de nouvelles concessions, dont la teneur sera annoncée après la rencontre que son ministre des affaires étrangères doit avoir avec le chef du Kremlin, M. Mikhail Gorbatchev, et une solution pacifique sera échafaudée, soit le processus militaire s'accélère avec, au bout, la défaite inexorable des troupes de Bagdad.»

Aucune réaction n'a été enregistrée à Tokyo, qui avait déjà fermé depuis longremps ses portes pour le week-end, quand les agences de presse lancèrent la nouvelle sur les

se lancèrent la nouvelle su

#### A.D.

### Les prix du pétrole rechutent

Le marché pétrolier a, comme prévu, vivement réagi à l'annonce des propositions irakiennes. Dès l'ouverture du marché londonien, vendredi matin, les cours ont chuté de 2,5 dollars par baril (- 13 %), les opérateurs ayant interprété cette démarche comme une reddition préparant la fin de la guerre.

Dans l'après-midi, lorsqu'il est apparu que la proposition de Bagdad était massivement rejetée par les pays de la coalition, les cours se sont redressés pour finalement clôturer à 17,75 dollars par baril à Londres, soit 1,25 dollar de moins que la veille, et à 20,88 dollars par baril à New-York (- 1,44 dollar).

Ces réactions sont un avant-goût de ce qui risque de se passer si la guerre se termine rapidement à l'avantage des forces alliées sans destructions notables des installations pétrolières saoudiennes. Jusqu'ici, le conflit n'a entraîné qu'une légère baisse de la production en provenance du Golfe, liée

aux difficultés d'acheminement du pétrole iranien et à la fermeture de quelques petits champs saoudiens. Globalement, l'offre de pétrole reste largement suffisante pour équilibrer le marché, et les stocks, gonflés depuis six mois en prévision de la guerre, pèsent sur les cours

En cas de fin rapide du conflit, il y a donc toutes chances pour que les cours rechutent brutalement, au moins pour une semaine ou deux, avant que les pays producteurs ne réagissent en réduisant leur rythme d'extraction. L'Arabie saoudite, qui fournit actuellement plus du tiers (34 %) de la production de l'OPEP, garde en effet tous les moyens d'arrêter la chute en fermant ses vannes. Or le royaume éprouve quelques difficultés à financer le conflit et n'a donc aucun intérêt à laisser les prix du pétrole retomber durablement, réduisant ainsi ses revenus.

Quatre syndicats

de biologistes acceptent

un accord de maîtrise

des dépenses

« Cet accord est la première

pierre d'une véritable réforme struc-

turelle de la Sécurité sociale. Il

montre la voie à d'autres accords, adaptés à chaque profession de santé», a affirmé M. Claude Evin,

ministre de la solidarité, en présen-

tant, le vendredi 15 février, le texte

du protocole conclu avec les quatre

syndicats représentatifs des biolo-

gistes (CNB, SPB, SNMB et UBF).

Cet accord, qui sera directement

varier la rémunération des labora-

toires selon le volume des remboursements effectués par l'assu-

rance maladie (le Monde du

16 février) doit, selon lui, consti-

tuer une référence pour les autres

professions (infirmières libérales, kinésithérapeutes, cliniques pri-

vées, radiologistes) avec lesquelles

des discussions sont en cours. Une loi officialisera prochainement

l'institution d'une « lettre clé » de

la biologie, dont la valeur sera liéc

à des objectifs régionalisés de

Ce nouveau mécanisme, qui

entrera en vigueur le la janvier

1992 au plus tard, prévoit égale-

ment la généralisation du ticket

modérateur, qui permettra aux

maîtrise des dépenses.

INDUSTRIE

**SERVICES** 

#### **ÉTRANGER**

#### Sans qu'une augmentation des impôts soit écartée

### Le projet de budget allemand pour 1991 prévoît un endettement de 70 milliards de marks

Le ministre allemand des finances, M. Theo Waigel (CSU), doit présenter mercredi 20 février au conseil des ministres son projet de budget pour 1991. C'est le premier budget qui s'applique à l'Allemagne unifiée, ce qui rend difficiles les comparaisons avec les exercices précédents. Le nouveau ministre de l'économie, M. Juergen Möllemann, a reproché à M. Waigel d'avoir rendu le projet public avant sa discussion en conseil des ministres. M. Waigel avait pour sa part critiqué le plan proposé par M. Möllemann pour accélérer la reconstruction de l'ex-RDA.

BONN

de notre correspondant

Sans établir de comparaisons avec les années antérieures, on peut mettre en regard les 400 milliards de marks (environ 1 360 milliards de francs) de dépenses prévues pour l'an prochain avec les 379,5 mil-

SOCIAL

liards effectivement dépensés en 1990, soit une augmentation de 5,3 %. Cette augmentation peut sembler modérée si l'on considère les énormes charges résultant des bouleversements intervenus en Europe et dans le monde au cours de l'année 1990 et des premiers mois de 1991. Aux coûts engendrés par l'unification - 80 milliards de marks en année pleine, selon les experts du ministère des finances -s'ajoutent les engagements pris par Bonn envers l'URSS et les autres pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que la contribution allemande au financement de la guerre du Golfe, qui s'élève à 10 milliards de marks pour le premier trimestre de cette année.

En fait, le document soumis par M. Waigel à ses collègues ne prend en compte que l'addition des dépenses négociées avec les ministères « dépensiers », et ne préjuge pas des dépenses nouvelles qui pourraient être occasionnées par l'évolution de la situation intérieure ou internationale. Ce budget pourrait être comparé au prix de base d'une automobile auquel on est contraint d'ajouter une cascade de supplé-

ments pour des options en fait indispensables pour le confort de la

Ainsi, le ministre des finances a réservé les crédits nécessaires à l'amélioration du réseau routier de l'ex-RDA jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le mode de financement de ces investissements, public ou privé. De même ne sont pas prévues les dépenses liées à la dramatique augmentation du nombre des chômeurs dans les nouveaux Lander. Le ministre du travail devra donc trouver de nouvelles recettes pour faire face à ces nouveaux besoins : on évoque une contribution de solidarité des fonctionnaires et des professions libérales.

### Promesses et économies

Moyennant ce tour de passepasse, M. Theo Waigel peut présenter au pays un budget qui correspond aux promesses faites lors de la campagne électorale. L'argent nécessaire au financement de l'unité provient de deux sources : les économies et l'endettement public. Au chapitre économies, qui s'élèvent à 37 milliards de marks, c'est le budget de la défense qui paye le plus lourd tribut avec une réduction de 7,6 milliards. Toute une série de subventions ne seront pas reconduites: aide à la transformation de la houille en coke, à la marine mar-

chande, à la recherche scientifique.

Le financement budgétaire par l'emprunt s'élèvera à 70 milliards de marks, un montant que le gouvernement estime compatible avec le maintien des équilibres sur le marché des capitaux. Pour les années à venir, le gouvernement allemand s'est fixé des objectifs ambitieux pour la réduction de l'endettement public. Celui-ci devrait être progressivement ramené à 30 milliards de deutschemarks en 1994.

Les contribuables allemands ne devraient pourtant pas échapper à l'augmentation de la pression fiscale, déjà annoncée par le chancelier Kohl, qui l'a justifiée par les dépenses liées à la guerre du Golfe. Le gouvernement s'est accordé un délai jusqu'à la mi-mars pour en déterminer l'ampleur et les modalités de sa mise en œuvre. Le ministère des finances a démenti jeudi les rumeurs faisant état d'une augmentation des taxes sur les carburants et

LUC ROSENZWEIG

#### mais que 35 % des frais d'analyses médicales.

# Peugeot SA ne prévoit pas de licenciement

« Pour le moment nous ne prévoyons pas de licenciement », a déciaré samedi 16 février M. Jacques Calvet invité de « Questions orales » sur Radio-Classique. Les mesures de suppression des emplois d'intérim et

des heures supplémentaires suffisent.

Le PDG de Peugeot SA ne peut pas se prononcer sur les conséquences d'une guerre prolongée. Mais il estime que, si elle ne dure pas, le marché automobile reviendra à sa tendance économique qui est « une légère régression pendant six mois à un an ».

L'effet de cette guerre aura alors été limité à un transfert de la demande vers le bas de gamme et vers le diesel.

M. Calvet maintiendra, pour l'instant, ses investissements prévus et sa stratégie. Le maintien des deux gammes complètes, Peugeot et Citroën, sera jugé «à la fin de 1992». Citröen, doté désormais de la ZX, doit faire ses preuves d'ici là.

« D'ici à l'an 2000, chacun des six constructeurs européens actuels, PSA, Renault, Fiat, Volkswagen, Ford et General Motors, peut dégager des profits et peut survivre », estime M. Calvet. Malgré la guerre des prix et malgré l'arrivée des Japonais. « Mais, ajoute-t-il, à condition de le vouloir. Certains seront tentés par une diversification dans d'autres domaines que l'automobile » (M. Calvet vise très probablement Fiat dans cette remarme).

PSA conserve son ambition de devenir le numéro un européen. Mais la réunification allemande « donne un avantage à Volkswagen que j'estime à un point de part du marché européen». Aussi, Peugeot doit reponsser « d'un an ou deux » la date de son arrivée en tête du palmarès européen, prévue, hier, pour 1992-1993.

### Un plan d'économies de 610 millions de francs

# Air France réduit de 6 % les rémunérations de son personnel

commandant de bord le mieux rémunéré, en passant par le président d'Air France, tous les salariés de la compagnie nationale vont devoir abandonner 6 % de leurs rémunérations. Telle est la principale mesure du plan de redressement que la direction a détaillé, le 15 février, devant la commission économique du comité central d'entreprise et qui est destiné à compenser le déficit inquiétant provoqué par la chute du trafic, notamment Inos dernières éditions du 16 février). La plupart des transporteurs aériens étrangers ont déjà pratiqué de telles réductions de leurs charges sociales.

prendra la forme d'un chômage partiel de dix henres par mois, soit 6 % du temps de travail, calculé pour s'aligner sur la diminution de 6 % de l'offre de transport - deux mille vols environ - an cours du premier trimestre de 1991. Il s'agit d'un minimum, et certaines catégories de personnel pourraient être appelées à un chômage partiel plus important, si leur fonction était plus affectée par le recul de l'activité. Les navigants étant assujettis à un régime de travail particulier, leur chômage technique ne sera pas décompté en heures, mais en journées. La perte de revenu dû au chômage est en par-

Cette baisse des rémunérations rendra la forme d'un chômage parei de dix heures par mois, soit 6 % u temps de travail, calculé pour de deux cents cadres, d'un âge com-

de deux cents cadres, d'un âge compris entre cinquante-trois ans et trois mois et cinquante-sept ans et six mois, est programmé. Il est mis fin aux contrats de travail en alternance de soixante-dix futurs mécaniciens. Air France rendra à la compagnie Alitalia les pilotes italiens que celle-ci lui avait prêtés. La formation de jeunes pilotes selon la formule ab initio est reportée. Les affrétements d'avions appartenant à d'autres compagnies étrangères (MEA) ou à des compagnies régionales seront encore réduits. Le com-

DIC (lire plément à la prime uniforme annuelle de 6 000 francs sera limité à 500 francs, et il n'y aura aucune augmentation de salaires en 1991.

Ce plan de redressement, qui sera examiné en comité central d'entreprise le 18 février, permettrait d'économiser 610 millions de francs. La direction affirme que ces mesures sont destinées à adapter les moyens de la compagnie aux circonstances sans pour autant porter atteinte à l'outil de travail. Elle déclare aussi qu'il s'agit du dernier stade avant les licenciements, qui n'ont jamais été pratiqués à Air France.

ALAIN FAUJAS

# L'indemnisation du chômage partiel

L'amélioration des procédures et du niveau d'indemnisation, en cas de chômage partiel, figure parmi les mesures envisagées par le comité des ministres du 13 février pour soutenir l'emploi. Le régime du chômage partiel permet en effet de maintenir le contrat de travail et de compenser la perte de salaire occasionnée soit par la fermeture temporaire d'un établissement, soit par la réduction, au-dessous des 39 heures hebdomadaires, de l'horaire de travail habituellement pratiqué.

Actuellement, le système d'indemnisation stipule que l'employeur verse une allocation conventionnelle égale à 50 % de la rémunération antérieure avec un minimum de 27 francs de l'heure. L'Etat, de son côté, rembourse à l'employeur, via l'UNE-DIC, une allocation spécifique sur la base de 10,54 francs de l'heure. Mais, en cas de menace grave pour l'emploi, il peut majorer sa participation financière par le biais de conventions FNE (Fonds national de l'emploi) en prenant à sa charge une partie de

la différence – et jusqu'à 80 %, – comprise entre 27 francs et 10,54 francs. Enfin, cette allocation est accordée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé à 500 heures, dans le cas général, et à 600 heures dans le textile et l'ha-

Pour répondre à des situations telles que celle d'Air France, le gouvernement envisage de relever le niveau d'indemnisation et sa propre participation. Il lui faut, pour cela, l'accord des partenaires sociaux et les dispositions

pourraient être arrêtées en deux étapes, en quatre semaines. Au plus fort de la crise, en

1984, on comptait 15 millions de journées indemnisables au titre du chômage partiel et le coût pour l'Etat s'était élevé à 732 millions de francs. Il y avait 1,8 million de journées indemnisables en 1989, pour un coût de 130 millions de francs, et 339 000 journées en novembre 1990, contre 147 000 un an plus tôt, au plus bas. L'automobile, le bâtiment et le textile ont souvent recours à cette solution.

INDICE CAC 40

Pour la cinquième semaine consécutive, la Bourse de Paris a manifesté ces derniers iours de très bonnes dispositions, si

bonnes meme au'elle s'est hissée à ses plus hauts niveaux depuis la fin août 1990.

Tout avait commencé sur une note optimiste pour s'achever sur un air de fête. Dès lundi, sur sa lancée précédente, le marché avait repris de la hauteur (+ 0,90 %) et il n'y eut que la séance de mardi pour détonner avec un retoumement de tendance durant la journée sur des ventes bénéficiaires, inévitables après plus de 3,3 % de hausse. Mais les dégâts furent limités et. à la clôture, les valeurs francaises s'étaient dépréciées de 0,67 % seulement en moyenne. Le lendemain, le mouvement de après une pointe à + 0.90 %), pour s'amplifier jeudi (+1.03 %).

A la veille du week-end, le marché, soudain dopé par le fol espoir d'un retrait inconditionnel de l'Irak du Koweit, hésita entre l'envolée (+3,04 %) et la progression prudente (+0,84 %). Les aller et retour furent incessants et l'activité fébrile. Finalement, à 17 heures, l'indice CAC 40 arrêta sa course. Sa hausse était limitée à 1,07 %, mais elle avait été obtenue avec plus de 3 milliards de francs de chiffre d'affaires et, cumulée aux précédentes, elle avait permis aux valeurs françaises de s'ap-

semaine. Depuis l'enclenchement du mouvement le 14 janvier dernier, la Bourse de Paris a ainsi

monté de 15,9 %. La deuxième liquidation générale de l'année, qui aura lieu le mercredi 20 février, s'annonce ainsi superbe avec un gain dans l'immédiat fixé à 9,72 %, le premier en tout cas depuis le mois d'octobre dernier (+ 8 %). Ce sera sans doute aussi la plus belle depuis celle d'avril 1990 (+11,24 %).

#### **Optimisme** presque sans faille

Une véritable tempête de ciel bleu pour les météorologues, un optimisme presque sans faille pour les boursiers. Depuis un long moment déjà, les grandes places financières jouent la fin rapide du conflit avec une reprise de la croissance économique à la clef en Occident. Paris n'a pas échappé à la règle et, à la veille du week-end, après la dernière intervention du président irakien, l'allégresse était à son comble.

Les investisseurs étaient sous le charme. Mais avaient-ils besoin de ce stimulus? A vrai dire, malgré une certaine perplexité, la Bourse avait déjà reçu son lot de bannes nouvelles. Les experts de l'UBS (Union de banques suisses) avaient déjà doctement déclaré qu' « une guerre, même longue, n'entraînera pas de récession ». De l'autre côté de l'Atlantique, les milieux financiers appréciaient le rapport établi par les services de M. Michael Bosmiques de la Maison Blanche. selon lequel la récession sera temporaire et « suivie de dix années de prospérité ».

Crédible ou non, ce pronostic est un des éléments à l'origine de la fièvre, combien communicative, de Wall Street. Car la grande Bourse américaine et les autres eurent aussi à se nourrir de l'espoir tenace d'un assouplissement généralisé des condi-tions de crédit. Comme pour y répondre, la Banque d'Angleterre décidait, le 13 février, d'abaisser son taux d'intervention. Quelques heures plus tard, les autori-tés monétaires espagnoles lui emboitaient le pas. De quoi réchauffer le cœur des boursiers les plus frileux.

il en va des bonnes comme des mauvaises nouvelles : elles arrivent rarement seules. A la veille du week-end, on apprenait, aux Etats-Unis, que les prix de gros avaient baissé en janvier (- 0,1 %) et qu'en décembre, contre toute attente, le déficit commercial s'était fortement contracté (6,25 milliards de dollars contre 8,91 milliards le mois précédent). La réaction de New-York ne pouvait qu'être favorable. Elle le fût.

D'une façon plus générale, la perspective d'un arrêt éventuel du conflit a relancé l'idée d'une reprise plus rapide que prévu de la croissance économique. Ainsi, la cotation du Club Méditerranée dut être suspendue un long moment vendredi avant d'être fixée à la hausse, dès que fut connue la nouvelle de la proposi-

tion irakienne de retrait sous conditions du Koweit. Si la

guerre s'arrête, le tourisme reprend. CQFD. Beaucoup raisonnent de la même manière pour les biens de consommation, arguant que les achats différés pourraient reprendre au détriment de l'épargne constituée sous l'effet de la peur. Ce n'est rien de dire que l'imagination des boursiers galopait en fin de semaine. « Pourvu que ce ne soit pas du bluff, disait un spécialiste. La déception causerait des déqâts. 🔊

Au cours de cette semaine décidément fertile en événements, on devait apprendre le rachat du Club Aquarius par le Club Med ; le rachat par Suez des actions Générale de Belgique détenues par Cerus (9.96 %). revendues pour afléger le fardeau de la dette de ce holding du groupe Benedetti, avec, à la clef, le départ de la vice-présidence de ce même holding de M. Alain Minc. Enfin, d'importants remous ont été observés autour du titre TF 1 en liaison avec l'intention manifestée par Maxwell et GMF, deux importants actionnaires, de revendre leurs titres. Le groupe d'édition italien Rizzoli pourrait, dit-on, aider Bouygues à consolider son pouvoir. A la veille du week-end, la firme de courtage américaine Goldman Sachs aver tissait la SBF qu'elle détenait maintenant 10 % des droits de vote de la chaîne de télévision.

Pour le compte de qui? ANDRÉ DESSOT

260 122

2085

LES PLUS FORTES VARIATIONS

DE COURS HEBDOMADAIRES

15.0 | Cerus

Yalcus.

existic Avior

Dev. Reg. S.E.

9,8 Daniart SA.... 9,3 Robur

VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT

TRAITÉES AU RM (\*)

Nbre de titres

506 620 507 858

185 518

(°) Da vendredi 8 février 1991 au jead 14 février 1991 inclus.

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

Cours 8-2-91

Alcatel Alsth..., 1251012

Lyon. Dumez ., BSN...

Source Perrier .

Val. en cap. (F)

678 626 008

496 193 433 396 388 766

325 249 66

299 953 016

298 353 483

235 306 949

Cours 15-2-91

Casino G., Perri ...

UFB Locabuil Inst. Mér. Inti.... Ciments Franç.... DMC.....

etin (La)

15-2-91 Diff.

د + 109 +

His E

#### Banques, assurances, sociétés d'investissement

|                                                                                  | 15-2-91                                                                                                                         | Diff.                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hénin (La)<br>Locafrance<br>Locindus<br>AXA (Cie du Mídi)<br>Midland Bank<br>OFP | 509<br>128<br>520<br>617<br>165,50<br>1 050<br>366<br>787<br>294<br>1 660<br>1 680<br>492<br>431<br>684<br>1 129<br>81<br>1 480 | + 0,10<br>+ 4<br>+ 10<br>+ 73<br>+ 10,20<br>+ 60<br>+ 25<br>+ 49<br>+ 15,50<br>+ 130<br>+ 52<br>+ 1<br>+ 29<br>+ 23<br>+ 23<br>+ 82 |
| OFPParibas                                                                       | 1 480<br>452                                                                                                                    | + 82<br>+ 14.10                                                                                                                     |
| Schneider<br>Société générale                                                    | 704<br>410,50                                                                                                                   | + 29<br>+ 17,50                                                                                                                     |
| Sovac                                                                            | 580<br>295.70                                                                                                                   | + 24                                                                                                                                |
| UAP                                                                              | 555                                                                                                                             | + 4                                                                                                                                 |

#### Mines, caoutchouc

|             | 15-2-91                                       | Diff.                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Géophysique | 598<br>265,20<br>83<br>81,45<br>48,50<br>1,65 | + l<br>+ 26,40<br>+ 9<br>+ 4,85<br>+ 2,65<br>+ 0,01 |

#### Valeurs diverses

#### Matheial Alastrians

| <u>iviateriei electrique</u> |                                                                                                                 |                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                              | 15-2-91                                                                                                         | Diff.                                                                                                                                |  |  |
| Alcatel-Alsthom              | 569<br>168<br>2 375<br>1 120<br>699<br>3 730<br>555<br>269<br>536<br>92<br>315<br>1 245<br>435,70<br>683<br>287 | + 36<br>+ 41<br>+ 8<br>- 45<br>- 61<br>- 211<br>+ 24<br>+ 3<br>+ 43,10<br>+ 1,10<br>+ 7<br>- 38<br>- 10<br>- 0,20<br>+ 38<br>+ 13,90 |  |  |
| Schlumberger                 | 307<br>2 075                                                                                                    | + 11,20<br>+ 20                                                                                                                      |  |  |

du Nord (San-Luis-Potosi, Lucau

### Produits chimiques

|                   | 15-2-91 | Diff.  |
|-------------------|---------|--------|
| Inst. Mérieux     | 3 9 (0  | + 440  |
| Labo Roger Bellon | 2 520   | + 119  |
| Roussel-Uciaf     | 1 751   | - 8    |
| Synthélabo        | 620     | + 65   |
| BASF              | 795     | + 43   |
| Bayer             | 850     | + 35   |
| Hoechst           | 773     | + 13   |
| Imp. Chemical     | 97.50   | + 1.80 |
| Norsk Hydro       | 157     | 1. 300 |

### Métallurgie, construction mécanique

|                                                                                                     | 15-2-91                                                                         | Diff.                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alspi  Dassault-Aviation De Dietrich  Fives-Lille  Peugeot  SAGEM  Strafor, Facom  Valco  Vallourec | 397<br>461<br>545<br>168<br>460<br>485,80<br>1 406<br>1 002<br>369,90<br>249,70 | + 22,30<br>- 18<br>+ 184<br>+ 6<br>+ 3<br>+ 41,80<br>- 24<br>+ 60<br>+ 1,90<br>+ 13,60 |

#### Mines d'or, diamants

|                                             |                               | _                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                             | 15-2-91                       | Diff.                             |
| Anglo-American Amgold Buf. Gold M. De Beers | 140,50<br>293<br>61,30<br>104 | + 0,70<br>- 15<br>- 1,70<br>inch. |
| Drief. Cons<br>Gencor<br>Harmony            | 50,10<br>16,10<br>33,20       | - 3,90<br>- 0,15<br>- 3,30        |
| Randfontein                                 | 18,20<br>39                   | - 0,75<br>- 0,95                  |

|                                                         | 15-2-91                                 | Diff.                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anglo-American Amgold Buf. Gold M De Beers Drief. Cons. | 140,50<br>293<br>61,30<br>104<br>50,10  | + 0,70<br>- 15<br>- 1,70<br>inch.<br>- 3.90     |
| Gencor                                                  | 16,10<br>33,20<br>18,20<br>39<br>129,10 | - 0,15<br>- 3,30<br>- 0,75<br>- 0,95<br>- 12,80 |

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 15 février 1991

| COURS        | ÉCHÉANCES |         |         |          |  |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|--|
|              | _         | Mars 91 | Juin 91 | Sept. 91 |  |
| Premier      |           | 105,18  | 105,66  | 105,76   |  |
| + haut       | -         | 105,90  | 106,10  | 106      |  |
| + bas        |           | 104,84  | 105,34  | 105,76   |  |
| Deraier      |           | 105,12  | 105,60  | 105,86   |  |
| Compensation |           | 105,12  | (05,60  | 105.70   |  |

| Cours du vendredi au jeudi         |                       |                       |                          |                     |                     |  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                    | 8-2-91                | 11-2-91               | 12-2-91                  | 13-2-91             | 14-2-91             |  |
| RM<br>Comptant                     | 2 263 359             | 2 097 227             | 2 488 349                | 1 994 223           | 2 633 741           |  |
| R. et obl.<br>Actions              | 12 241 975<br>144 283 | 15 627 502<br>113 768 | 7 884 416<br>110 203     | 7 274 865<br>98 619 | 9 512 112<br>97 270 |  |
| TotalINDICES                       |                       |                       | 10 482 968<br>EE base 10 |                     |                     |  |
| Françaises .<br>Étrangères .       | 107,4                 | 108,4<br>102,1        | 107,7<br>102,2           | 108,4<br>102,5      | 109,5<br>103,8      |  |
| INDICES CAC (du lundi au vendredi) |                       |                       |                          |                     |                     |  |

### 11-2-91 12-(base 100, 31 décembre 1981)

432,5 | 437,5 | 432,6 | 437,9 | (base 1 000, 31 décembre 1987) CAC 40 ..... 1 1637,29 1 1626,24 1 1635,84 1 1652,68 1 1670,39

#### <u>Alimentation</u> Bâtiment, travaux publics

|                                                                                                           | 15-2-91                                                            | Diff,                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Auxil d'entr. Bouygues Ciments franc GTM Immob. Phénix J. Lefebvre Lafarge-Coppée Poliet et Chaus. SGE-SB | 1 106<br>539<br>1 145<br>375<br>134,90<br>825<br>375<br>477<br>216 | - 54<br>+ 23<br>+ 165<br>+ 5<br>+ 9,4<br>+ 9<br>+ 35<br>+ 35<br>+ 0,2 |
| T-10.                                                                                                     |                                                                    |                                                                       |

#### Filatures, textiles magasins

| \<br>         | 15-2-91                                                                | Diff.                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Agache (Fin.) | 846<br>624<br>1 800<br>356,10<br>1 555<br>805<br>590<br>3 550<br>13,65 | + 95<br>- 10<br>+ 60<br>+ 100 |

#### <u>Pétroles</u>

|                                                                                     | 15-2-91                                                             | Diff.                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| BP-France ELF-Aquitaine Esso (1) Primagaz Sogerap Total Exton Petrofina Royal Dutch | 101,90<br>297,50<br>675<br>736<br>380<br>628<br>270<br>1 790<br>395 | - 2,10<br>+ 15,50<br>+ 16<br>+ 66<br>+ 30<br>+ 34<br>+ 2<br>+ 70<br>inch. |
| (I) Coupon 15 F                                                                     |                                                                     |                                                                           |

MATIF

| COURS       | ÉCHÉANCES |         |         |          |  |
|-------------|-----------|---------|---------|----------|--|
|             | _         | Mars 91 | Juin 91 | Sept. 91 |  |
| remiter     |           | 105,18  | 105,66  | 105,76   |  |
| haut        | -         | 105,90  | 106,10  | 106      |  |
| bas         |           | 104,84  | 105,34  | 105,76   |  |
| eraier      |           | 105,12  | 105,60  | 105,86   |  |
| ompensation |           | 105,12  | (05,60  | 105,70   |  |

### LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en milliers de francs)

| 97 227           | 2 488 349            | 1 994 223           | 2 633 741           |                                                   |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 27 502<br>13 768 | 7 884 416<br>110 203 | 7 274 865<br>98 619 | 9 512 112<br>97 270 | Or fin falls en berrej                            |
| 38 497           | 10 482 968           | 9 367 707           | 12 243 123          | Pièce française (20 fr.)                          |
| S (INS           | EE base 10           | 0, 28 décem         | bre 1990)           | Pièce suisse (20 fr.)                             |
| 08,4<br>02,1     | 107,7<br>102,2       | 108,4<br>102,5      | 109,5<br>103,8      | Pièce tonisienne (20 fr.) . Souverain Sizabeth II |
| CAC (            | du lundi au ve       | ndredi)             |                     | Pièce de 20 dollars                               |
| -2-91            | 13-2-91              | 14-2-91             | 15-2-9I             | - 10 dollars                                      |
|                  |                      |                     |                     | _ 60 man                                          |

#### Ces pièces d'or ne sont co

#### **NEW-YORK**

### L'effet Golfe

l'on pouvait en attendre, une réac-

tion très positive. A tort ou à rai-

son, les boursiers sont maintenant

persuadés que la guerre est entrée dans la dernière ligne droite, avec

soit de nouvelles concessions

débouchant sur un retrait incondi-

tionnel du Koweit, soit une proche

défaite des troupes du raïs. A la

veille d'un week-end de trois jours

- Wall Street sera fermé lundi

18 février pour le Washington

Birthday, - les opérateurs étaient

confiants. Et c'est a peine si l'an-

nonce d'une réduction, pourtant

inattendue, du déficit commercial

pour décembre a réussi à détourner

Cours Cours 8 févr. 15 févr.

33 7/8 52 1/2

13 7/8

37 45 7/8 53 1/8

55 1/4 60 3/8 96 5/8 60 3/8 59 1/2

leur attention

Chase Man. Bank .... Du Pont de Nemours .... Eastman Kodak ......

General Electric

Pfizer..... Schlumberger.

Exxon ....

Et de cinq. Amorcé depuis le 14 janvier dernier, le mouvement de reprise s'est de nouveau poursuivi à bonne allure cette semaine à New-York, C'est à

peine si le marché a

pris le temps de souffler. D'un vendredi à l'autre, Pindice Dow Jones des indus-trielles a gagné 103,96 points (+3,67 %), repassant ainsi la barre des 2 900 points pour s'inscrire à la côte 2 934,65, son niveau le plus élevé depuis la fin du mois de juil-let 1990. Il n'est plus désormais qu'à 65,10 de son record historique du 16 juillet dernier (2 999,75).

D'un bout à l'autre de la semaine, les investisseurs ont très largement tenu compte de l'évolution de la situation dans le Golfe persique, jugée autour du « Big Board » très favorable. Personne ne doute plus désormais d'une victoire complète des forces alliées. même s'il apparaît que les combats terrestres encore à mener seront très durs. L'annonce par l'Irak d'un retrait de ses troupes du Koweit a, bien entendu, fait effet d'une bombe, même s'il est apparu très vite que le président Saddam Hussein usait d'un nouvel écran de

Reconnu, le bluff de Bagdad a produit, contrairement à ce que

TOKYO

Ouvrant à 24296 lundi pour clôturer à 25 343 yens vendredi, le Kabuto-cho a regagné près de 9 % dernières semaines. Et, pour la première fois depuis trois mois, le thermomètre du marché est repassé au-dessus de la barre des 25 000 yens. Une progression d'au-

n'étaient-ce les esprits grincheux qui tirent la sonnette d'alarme.

### tion au Koweit. L'euphorie serait parfaite

#### LONDRES Fermeté : + 2,3 % Pour la troisième semaine consécutive, le London Stock exchange a fait preuve de fermeté. Vendredi soir, à la clôture, l'indice «FT» des 100 valeurs enregistrait une

avance de 2,3 %. Cette hausse n'a pas dû grand chose à l'annonce du retrait des troupes irakiennes du Koweit. Durant quelques minutes, on cru que le marché aliait partir à la hausse mais le soufflé retomba aussi vite dès que la City comprit qu'il ne s'agissait là que d'un coup de bluff. En fait, la grande Bourse britannique a surtout réagi cette semaine à la décision de la Banque d'Angleterre de réduire son taux d'intervention. La situation économique de la Grande-Bretagne est

l'aggravation du chômage. Indices «FT» du 15 février 100 valeurs, 2 296,9 (contre 2 245,2); 30 valeurs, 1 824,5 (contre 1 760,3); mines d'or, 135,5 (contre 138,1); Fonds d'Etat, 85,65 (contre 85,15).

mauvaise et cette bouffée d'oxy-

gène a revigoré l'optimisme

ambiant menacé de retomber avec

|                                                                                     | Cours<br>8 fév.                                                                                | Cours<br>15 fév.                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bowater BP Charter Courtaulds De Beers Glaxo GUS ICI Reuters Shell Unilever Vickers | 4,80<br>3,17<br>4,38<br>3,36<br>10,47<br>9,15<br>14,25<br>9,72<br>7,63<br>4,52<br>6,87<br>1,97 | 5.14<br>3,07<br>4,60<br>3,62<br>10,51<br>9,55<br>14,35<br>9,97<br>7,90<br>4,57<br>7,25<br>2,06 |

UAL Corp. (ex-Allegs) 137 1/2 Union Carbide 19 3/8 19 3/8 30 3/8 20 30 3/4 usx . Xeroz Corp.

Tokyo colle à Wall Street alors que

la situation américaine n'a rien de réjouissant : la dépréciation du dollar enferme la Réserve fédérale

dans un dilemme redoutable :

choisir la croissance et soutenir

l'activité économique en la politique de crédit monétaire ou privilégier financement des déficits amé-

ricains - et donc relever les taux

Cette analyse, largement parta-

les opérateurs. La Bourse est en train d'anticiper l'après-guerre et

surtout le desserrement du crédit

Indices du 15 février : Nikkeī

25 343.74 (contre 24 296.08);

Topix, I 896,04 (contre I 805,28).

**BRUNO BIROLLI** 

e, ne freine toutefois

### Au-dessus de la barre des 25 000 points

| Tokyo est restée<br>résolument orientée<br>à la hausse cette |
|--------------------------------------------------------------|
| semaine encore.<br>L'indice Nikkei a<br>seulement reculé     |
| très légèrement ven-<br>dredi (moins<br>12 yens) après huit  |
|                                                              |

séances de hausse. pour attirer les capitaux étrangers.

tant plus encourageante qu'elle se produit dans un marché actif

D'un côté, on vend beaucoup pour prendre ses bénéfices. De l'autre, on achète encore plus. Notamment tous les titres susceptibles de profiter de l'après-guerre, tels les sociétés de travaux publics japonaises bien placées pour remporter des contrats de reconstruc-

### FRANCFORT

Matsushita Electric. Mitsubishi Heavy.

Sony Corp.

#### Record: + 4,32 %

Excellente semaine pour les marchés allemands, qui, une nouvelle fois, ont battu tous leurs records d'altitude après avoir, en moyenne, progressé de 4,32 %, la plus forte hausse de l'année. Les très bonnes dispositions de Wall Street et du Kabuto-cho, la stabilité du deutschemark, la détente enregistrée sur le front des taux d'intérêt : autant d'éléments qui ont favorisé des prises de positions. Les spécia-listes notaient également un reflux des liquidités en provenance du marché obligataire, un signe, dit-on, qui ne trompe pas quand une baisse des taux d'intérêt est dans l'air.

Cela étant, Francfort a réagi beaucoup plus fortement que l'ensemble des autres places à l'annonce d'un retrait éventuel des troupes irakiennes du Koweit. II est vrai que la Bourse de Francfort ferme très tôt ses portes (15 heures), de sorte que les opérateurs n'ont pas disposé du temps matériel nécessaire pour redéfinir leur stratégie.

Indices du 15 février : DAX. 1 531,19 (c.1 467,82); Commerz-bank, 1 818,50 (c. 1 761,30).

|                                                                                       |                                                                                | _                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Cours<br>8 fev.                                                                | Cours<br>15 fev.                                                     |
| AEG BASF Bayer Commerzbank Deutschebank Hoechst Karstadt Mannesman Siemens Volkswagen | 185<br>218,40<br>241,60<br>250<br>628,50<br>226<br>551<br>284<br>609,50<br>339 | 196<br>228,50<br>251<br>266<br>663,50<br>236,50<br>588<br>277<br>622 |



feffet Golfe

Le débiteur et les établissements financiers qui l'ont conseillé ont fait preuve d'une maîtrise de la situation qui fait l'admiration de tous les spécialistes. Ils ont su profiter pleinement du climat d'euphorie qui règne sur le marché international des capitaux depuis trois semaines environ et auquel le gouvernement anglais a d'ailleurs contribué en abaissant ses taux d'intérêt de référence.

Dans cette opération que dirige l'eurobanque londonienne de la maison de titres américaine Morgan Stanley, rien n'est laissé au hasard. Tout a été pesé minutieusement, calculé, pour non seule-ment procurer à la Grande-Bretagne des fonds au coût le plus bas possible, mais également, par surcroît, pour assurer au pays et à la place financière de Londres un bénéfice supplémentaire. Pas plus que la France, l'Angleterre n'a l'emploi direct de ressources en écus. Mais en choisissant de s'endetter dans cette monnaie, un pays se procure en même temps une sorte de brevet européen qui, sur le plan politique, s'avère très utile.

En outre, un emprunt d'une telle dimension et d'une telle qualité peut contribuer à renforcer l'importance d'une capitale sur le plan financier. La publicité qui l'accompagne est si grande que d'autres débiteurs y sont attirés. Toute une activité annexe se développe. Deux banques américaines installées à Londres, Goldman Sachs International et Salomon Brothers International, ont déjà émis des warrants qui débouchent sur ces obligations britanniques en écus dont l'existence devrait également contribuer de facon déterminante à l'expansion sur place d'un marché à terme. Menacé récemment par Paris pour ce qui est des opérations en écus, Londres vient, grâce à ce grand emprunt, de reprendre

Sur les bords de la Tamise, nombreux sont ceux qui estiment même que, désormais, plus rien ne dérance de la City. La forme de technique, appartient à l'euromard'affirmer l'importance internatio-nale de leur capitale. Par définition, une euro-obligation échappe au corset des réglementations locales et, théoriquement, on peut envisager de lancer des euro-émissions dans tout pays qui connaît un régime libéral. En fait, c'est à Londres que se situe ce marché. Cela a son importance car, suivant l'exemple de l'Italie, la France et l'Espagne ont préféré, pour leurs emprunts en écus, utiliser les canaux de leurs marchés nationaux des capitaux, privant l'euromarché et donc Londres d'importantes opérations. Le Danemark en sera probablement autant dans quelques mois. En revanche, l'emprunt d'un milliard d'écus que la Beleique prévoit d'émettre ces prochains jours devrait prendre la forme d'une euro-émission.

Il reste que de nombreux spécialistes se refusent d'affirmer que la partie est définitivement jonée. Le marché de l'écu est en plein développement et les cartes pourraient bien être redistribuées le jour où l'Allemagne se décidera à son tour d'emprunter en écus. Cela contri-buerait à accroître le rôle de Francfort en tant que place financière et, par contrecoup ramènerait vers l'Europe continentale dans son ensemble et vers Paris en particulier une partie des affaires qui auraient émigré outre-Manche.

#### La CEE et les prêts de la Communauté

Pour ce qui est des conditions de l'opération en écus du Trésor britannique, dont le taux de rémunération facial est de 9,125 %, elles ont été fixées de façon à procurer aux investisseurs un rendement inférieur de 4 points de base (ou centièmes de points de pourcentage) à celui des fonds d'Etat français de même durée. La différence s'explique par la rareté des emprunts internationaux du

La taille d'une émission est un élément déterminant pour les investisseurs institutionnels qui sont prêts à accepter une rémunération inférieure en échange d'un surcroît de liquidités. Plus un emprunt est grand, plus les titres seront facilement négociables sur le marché secondaire. Aussi ceux des emprunteurs qui ne sont pas en mesure de solliciter le marché pour d'énormes montants à la fois, s'efdont, en fonction de leurs besoins, l'emprunt qui, d'un point de vue ils augmentent l'encours. Normalement ils peuvent, lorsque leurs ché et non au marché national des emprunts ont atteint une certaine

tions qu'au départ. Les débiteurs qui n'ont pas à affecter le produit d'une transaction donnée à un usage particulier, les grands Tré-sors publics ou les banques par exemple, recourent fréquemment à une telle solution. Mais ceux qui sont soumis à des règles très strictes ne peuvent le faire que difficilement. Ils s'efforcent de regrouper leurs opérations ou bien encore de tracer une sorte de profil idéal qui puisse s'appliquer à plusieurs occasions. C'est, semble-t-il, ce que font les services de la Commission des Communautés euro-

Les Douze ont promis une aide financière de 870 millions d'écus à la Hongrie; mais ce pays ne tient pas à disposer en une seule fois de son prêt. Trois étapes ont été prévues, dont deux ont déjà été franchies; la première en avril 1990, la seconde le mois dernier, et la troi-sième devrait être atteinte au début de l'année prochaine. A cause de ce morcellement, la Commission, pour se procurer les fonds nécessaires, doit se présenter à trois reprises sur le marché des capitanx rien que dans le cadre de

Elle s'apprête par ailleurs à emprunter également pour le compte de la Grèce. Cette opération de plusieurs centaines de millions d'écus devrait se faire en mars ou en avril. Une autre, d'un volume qui ne devrait pas dépasser les deux cents millions d'écus pourrait avoir lieu un peu plus tard, pour le compte de la Tchécoslovaquie. Enfin, la Com-mission prévoit de financer la moitié d'un nouveau prêt international à la Hongrie qui, en tout, portera sur 500 millions d'écus.

Dans chaque cas, l'emprunteur sera la Communauté économique européenne, la CEE, comme elle l'a été pour les deux premières tranches du prêt hongrois de 870 millions. En conformant les prochaines émissions à la plus récente et en les rendant assimilables, on arrivera à éviter l'écueil d'un trop grand éparpillement qui risquerait de s'avérer coûteux. Il faut espérer que les différents des-tinataires s'accommoderont de cette solution. Cela permettrait à la CEE de disposer dans quelques mois d'une grande émission de l'ordre d'un milliard d'écus. Son dernier emprunt, lancé le 31 janvier, était placé sous la direction naise, Daiwa Europe. D'une durée de cinq ans, le taux d'intérêt facial des obligations est de 8,75 %.

**CHRISTOPHE VETTER** 

En Europe, la hausse du mark,

en début de semaine, a porté à près

de 3,41 francs le cours de cette

devise à Paris, avant qu'il ne reflue

à 3,4060 francs, au grand soulage-

ment de la Banque de France. La

livre sterling n'a pratiquement pas

réagi à l'abaissement d'un demi-

point du taux directeur de la Ban-

que d'Angleterre, qui a levé les

En Asie, le yen, qui s'était raf-

fermi à 127,95 pour un dollar, a

reperdu du terrain, aux environs

SYSTÈME MONÉTAIRE EUROPÉEN

dontes en ce domaine.

#### MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

### L'euphorie

Le marché de Paris, après une très brève consolidation en début de semaine, a repris son ascension, la hausse des cours et la baisse de rendement se poursuivant sur le long terme, avec des emprunts d'Etat à 10 terme, avec des emprunts d'Etat à 10 ans ne valant plus que 9 %. Le rendement des ces emprunts d'Etat (OAT 10 ans) retrouve ainsi ses aiveaux de la mi-décembre 1989, après avoir touché 8 % en août et 10,70 % en septembre 1990, juste après le déclenchement de la crise du Golfe.

Une fois de plus, c'est l'étranger qui a relancé le mouvement lundi, lorsque les cours du MATIF se mirent à fléchir, revenant de 104,70 à 104,10. Ils en profitèrent pour ramasser à la pelle des OAT et des BTAN (Bons du Trésor), les Anglo-Sazons et, maintenant, les Allemands se ruant sur les OAT à 30 ans. Le fait nouveau et que les investigesurs fait nouveau est que les investisseurs français, réticents jusqu'à présent mais se demandant s'ils ne rataient pas le train (un « dilemme », le Monde daté du 10-11 février 1991), se sout décidés, précisément, à prendre le train eux aussi. Le résul-tat est que les cours du MATIF ont poursuivi leur hausse débordant 105, et atteignant même, en pointe, 105,78 en milieu de journée, vendredi, à l'annonce des nouvelles pro-positions de l'Irak, avant de terminer la semaine à 105,04. Cela met le ren-dement de l'OAT 10 ans à 9,03 % environ, contre 9,20 % la semaine précédente, ce rendement étant même tombé, pendant quelques heures, au-dessous de 9 %.

#### Attitude conciliante de la Bundesbank

Les anticipations à la baisse des taux lones sont donc toujours très vives et s'étendent maintenant aux taux courts qui se maintenaient entre 9,50 % et 10 % ou davantage à Paris et sont revenus un peu au-dessus de 9 % à la veille du week-end. A l'origine de ces espoirs on trouve, main-tenant comme auparavant, la certitude que le ralentissement des économies impose une baisse du loyer de l'argent, partout prohibitif.
S'y est ajoutée une détente des taux longs en Allemagne, où le rendement du Bund 10 ans a encore lléchi, revenant de 8.45 % à 8.10 %.

L'optimisme régnant à Francfort est nourri par l'attitude conciliante vement de son taux lombard, parti de 8, 50 % à 9 % il y a quinze jours, continue à alimenter le marché à 8,50 %. Par ailleurs, on compte tou-jours sur un relèvement de TVA en RFA pour atténuer le déficit budgé-taire. La bonne consolidation de la taire. La bonne consolidation de la baisse des taux longs aux Etats-Unis, avec un emprunt du Trésor à 30 ans stabilisé un peu an-dessous de 8 % est également bien reçue. Enfin, l'abaissement des taux d'intervention des banques centrales en Grande-Bretagne (13,50 % contre 14 %) et en Espagne (14,70 % contre 14,90 %) faisait souffler un petit zéphyr sup-plémentaire sur les marchés.

Le mouvement de baisse du loyer de l'argent va-t-il se poursuivre à Paris, sans entraîner une correction technique? On peut relever que cette correction technique, tout au moins la première, s'est déjà faite en début de semaine, et que du chemin reste à faire, d'autant que le meilleur comportement du franc à l'égard du mark détend un neu l'atmosphère mark détend un peu l'atmosphère. L'objectif à terme est un cours de 110 sur le MATIF, comme en août 1989, ce qui correspond à 8 % sur FOAT 10 ans.

Sur le marché primaire des obligations, à l'émission, c'est la fête : tout part sans difficultés dans un opti-misme retrouvé. Ainsi, Aérospatiale a pu, sous l'égide du Crédit lyonnais, lever aisément 1,5 milliard de francs à 10 ans, 9,60 % de taux nominal et 9,63 % de rendement actuariel. On sait que la Caisse des dépôts utilise tous les moyens pour parvenir à financer le logement social et com-penser la chute des dépôts sur les livrets A dee caisses d'épargne, sa grande ressource (plus de 50 mil-liards de francs de retraits nets en 1990). La CAR, son émanation, «titrise» indirectement, sous sa propre enseigne, une masse croissante de créances détenues par ladite Caisse des dépôts. Ce faisant, elle risque, comme le Crédit local de France, d'atteindre son plafond dans le por-tefeuille des investisseurs institutionnels, et de devoir créer un «faux nez», comme l'a fait le Crédit local avec Floral. Enfin, la Banque La Hénin, assistée d'Indosuez, a levé avec grand succès, 500 millions de francs (une misère!) à 10 ans, 9,75 % nominal et 9,68 % réel.

Sur le marché secondaire des obligations, l'événement a été le lance-

ment d'une vaste opération de resment d'une vaste opération de restructuration de sa dette par la Caisse nationale de télécommunications (CNT), menée conjointement par la Caisse des dépots et J. P. Morgan et Cie. Elle porte sur 10,7 milliards de francs, en nominal, d'obligations CNT déjà émises (entre 1978 et 1989) dont la vie moyenne est courte, qui sont pen liquides ou qui comportent des options de remboursement autorisé. La CNT s'offre à les racheter partiellement ou à les échanracheter partiellement on à les échan ger contre un nouveau «gisement» d'obligations CNT à échéance de mars 2001. En avril dernier, la CNT avait lancé une offre publique de rachat par adjudication, qui avait recueilli 1,5 milliard de titres sur 3,4 milliards de francs offerts à l'échange. Cette fois-ci, la CNT compte recueillir 4 à 5 milliards de francs de titres sur 10,7 milliards de francs offerts, avec trois volets: une offre publique de rachat, limitée à 1,1 milliard de francs, une offre publique d'échange et une offre publique d'échange par adjudication, procédure nouvelle.

Europerformance a observé en jan-vier un net ralentissement des souscripteurs en sicav monétaires. Les souscriptions nettes en sicav monétaires, c'est-à-dire l'excédent des achats sur les rachats, ont été faibles, s'élevant à 8,7 milliards de francs, contre 38,4 milliards de francs en janvier 1990. Certes, cette pro-gression marque une reprise après le solde négatif, et traditionnel, de décembre 1990 (4 milliards de francs), époque à laquelle les entreprises clôturent leurs bilans et rapatrient quelques fonds. La faible ampleur de cette reprise est attribuée aux retraits de capitaux qu'auraient effectués les entreprises dont la trésorerie commence à se resserrer en raison d'une conjoncture plus difficile.

Les particuliers, en revanche, continueraient à souscrire. Sclon la Banque de France, ces mêmes parti-culiers seraient détenteurs de 54 % de l'encours des sicav monétaires, 46 % étant détenus par les entre-prises et les investisseurs institution-nels. Globalement, l'encours de ces mêmes sicav, comprenant les revenus capitalisés, a progressé de 14,7 milliards de francs en janvier 1991, atteignant 814,4 milliards de francs. Les sicav long terme sont tou

FRANÇOIS RENARD

### **MATIÈRES PREMIÈRES**

### Bataille de chiffres sur le cacao

stimulé par un bon courant d'achat de l'industrie et par une certaine rétention de fèves par la Côte-d'Ivoire. Les perspectives du cacao sont aujourd'hui très mitigées. La guerre du Golfe a pour première conséquence de réduire les importations en provenance d'Extr!me-Orient (Malaisie), le passage du canal de Suez étant incertain et, en tout état de cause, rendu onéreux par l'augmentation des primes d'assurance. La déliquescence de l'économie soviétique et les bouleversements au sein du Comecon font pour l'instant s'envoler les espoirs de voir les pays de l'Est devenir de gros consommateurs de cacao, maigré la signature d'un contrat de cinq ans entre la centrale d'achat soviétique Prodintorg et la Côte-d'Ivoire portant sur 100 000

150 000 tonnes par an. Cet accord conclu par l'intermédiaire du négociant français Sucres et Denrées (le Monde du 16 février) n'efface pas toutes les inquiétudes quant aux capacités financières de

| quant aux capaci       | tes imaneieres et |
|------------------------|-------------------|
| PRODUITS               | COURS DU 15-2     |
| Cuivre h. g. (Londres) | 1 245 (+ 34)      |
| Trois mois             | Livres/tonne      |
| Ahmizism (Lodres)      | 1 538 (+ 27)      |
| Trois mois             | Dollars/tonne     |
| Nickel (Loudres)       | 8 750 (+ 250)     |
| Trois mois             | Dollars/toope     |
| Secre (Pais)           | 287,50 (- 7,78)   |
| Mars                   | Francs/tonge      |
| Café (Lordes)          | 520 (- I)         |
| Mars                   | Livres/tonne      |
| Cacus (New-York)       | I 181 (+ 48)      |
| Mars                   | Dollars/tonne     |
| Blé (Chicago)          | 256,50 (+ 4,50)   |
| Mars                   | Cents/boisseau    |
| Mais (Chrap)           | 239,50 (- 0,50)   |
| Mars                   | Cents/bosseau     |
| Soja (Chicago)         | 168,49 (+ 5,80)   |
| Mars                   | Dollars/t_courte  |

Le chiffre entre parenthèses indique la

Les cours du cacao se sont légèrement raffermis ces jours derniers à Londres, s'établissant au-dessus de 600 livres la tonne, sur un marché l'URSS, pour l'acquisition de den-rées tropicales notamment. Peut-on sérieusement imaginer que Moscou de cacao impropre à la consomma-acceptera de livrer du pétrole en l'ORSS, pour l'acquisition de den-rées tropicales notamment. Peut-on sérieusement imaginer que Moscou de cacao impropre à la consomma-acceptera de livrer du pétrole en l'ORSS, pour l'acquisition de den-rées tropicales notamment. Peut-on sérieusement imaginer que Moscou de cacao impropre à la consomma-acceptera de livrer du pétrole en l'ORSS, pour l'acquisition de den-rées tropicales notamment. Peut-on sérieusement imaginer que Moscou de cacao impropre à la consomma-acceptera de livrer du pétrole en l'ORSS, pour l'acquisition de den-rées tropicales notamment. Peut-on sérieusement imaginer que Moscou de cacao impropre à la consomma-acceptera de livrer du pétrole en l'ORSS, pour l'acquisition de den-rées tropicales notamment. contrepartie de fèves de cacao? Dans son rapport de marché du début de février, la firme de négoce Tardivat International, dont une grande partie de l'activité s'exerce en Afrique de l'Ouest, constate la baisse sensible des broyages de l'URSS et des pays d'Europe cen-trale. De 300 000 tonnes pendant la saison 1988-1989, ils sont passés à 173 000 tonnes en 1989-1990. Pour la campagne en cours, ils pourraient diminuer à 128 000 tonnes.

Retour d'un récent voyage en brousse ivoirienne, le directeur général de Tardivat, M. Sam Mezrahi, se livre à quelques calculs intéressants sur la situation statistique du marché. Pour la septième année consécutive, l'offre de cacao sera supérieure à la demande et les excédents mondiaux pourraient atteindre 1,6 million de tonnes, sort plus de huit mois de consommation. «A ces niveaux-là, écrit dans son rap-port M. Mezrahi, le moindre chiffre perd toute parcelle d'intérêt. On pourrait soutenir qu'il existe dix ans de consommation en stock, on se demande si les cours bougeraient

#### Marge d'erreur

Mais d'après lui, en ce qui concerne la Côte-d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, « la marge d'erreur sur les estimations de la récolte en 1990-1991 est importante. Il faut d'abord que la base de référence (la récolte de 1989-1990) soit clairement établie : or elle ne l'est pas du tout. Nous estimons que la récolte précèdente a été surestimée de 80 000 tonnes. » Autrement dit, les statistiques étant faussées au départ, toutes les comparaisons ultérieures de production, d'arrivages de la brousse et de stocks sont tron-quées, la tendance à la surestimation de la marchandise se répétant de campagne en campagne. Ces observations tendent à montrer à quel point les prix d'une matière première peuvent être victimes d'une certaine fiction, pour ne pas dire désinformation, quant aux masses statistiques globales concernant l'offre (récolte et stockage). Sur les

Cette fiction existe aussi sur le marché du café, où, comme le précise le directeur général de Tardivat, « nous faisons comme si le Brésil était potentiellement producteur de 30 millions de sacs. Mais aucune de ses récoltes depuis 1987 n'a atteint ce volume. Nous sommes apparemment installés au niveau des 20-23 millions de sacs depuis plusieurs saisons. Le Brésil est peut-être potentiellement producteur de 30 millions de sacs, mais il ne les apporte pas ».

Le négociant britannique E. Dand Man estimait ainsi ces jours derniers que, pour la quatrième saison consécutive, la production brésilienne allait diminuer pour s'établir à 24,9 millions de sacs. Tous les professionnels s'accordent aussi pour admettre que le rendement des caféiers chez le premier producteur mondial d'arabica a beaucoup décliné. D'une part, le nombre d'ar-bres a été réduit de 6 % l'an passé. Surtout, l'usage des fertilisants a été sérieusement réduit, au point que les rendements en café sont en chute libre. Au début de la décennie, le Brésil pouvait produire 7 500 sacs par million d'arbres. Aujourd'hui, il n'en produit plus que 4 500 pour un même capital.

**ERIC FOTTORINO** 

□ Les enfants du Cyclope. - Maître d'œuvre depuis cinq ans du rapport Cyclope sur les marchés de matières premières, M. Philippe Chalmin vient de lancer chez Economica une collection de petits ouvrages d'une centaine de pages consacrés chacun à un grand produit. Parmi les parutions récentes, on peut citer le pétrole, le blé, le cuivre, le café et le nickel, mais aussi les produits de la mer (des éponges aux baleines), les semi-conducteurs. Paraîtront prochainement l'aluminium, les bananes, le soja, le cacao, le minerai de fer, l'acier, le maïs et même le dollar. Très didactiques et vivants, ces ouvrages viennent de manière plaisante égayer la bibliothèque parfois austère des matières premières. Prix de vente à l'unité: 58 francs.

### **DEVISES ET OR**

### Reprise technique du dollar

Après avoir battu un nouveau record de baisse à Francfort, tombant à 1,4450 deutschemark, ce qui correspondrait à 4,9250 francs à Paris, après que M. Helmut Schlesinger, vice-président de la Bundesbank, se fut déclaré hostile aux interventions des banques centrales, le dollar se redressait un peu, en milieu de semaine, grâce, précisément, aux interventions de ces mêmes banques centrales.

A la veille du week-end, le ballon d'essai lancé par l'Irak sur les conditions d'une cessation du conflit faisait monter le billet vert de 1,4650 deutschemark à près de 1.48 deutschemark, avant de de se raffermir à nouveau à voir et poursuite de la récession.

d'une diminution du déficit commercial des Etats-Unis, à 6,25 milliards de dollars en décembre 1990 contre 8,91 milliards de dollars en novembre. En fin de semaine, la devise américaine côtait un peu plus de 1,47 deutschemark et un peu moins de 5,02 francs (après 5,048 en pointe).

Pour la semaine à venir, les opérateurs pronostiquent un nouveau raffermissement du dollar si la guerre du Golfe se termine rapidement. Ultérieurement, ils voient cette devise glisser à nouveau, les facteurs de baisse « fondamentaux » restant les mêmes : nouvelle retomber à 1,4720 deutschemark et baisse des taux américains à pré-

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 11 FÉVRIER AU 15 FÉVRIER 1991 (La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

| PLACE            | Livre            | S E.U.           | Franc<br>français | Franc<br>suisso | D.mark  | Franc<br>tyalge | Floria  | Lire<br>italianas |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|
|                  | 1,9745           | <del>  -</del> - | 19,9322           | 79,1452         | 67,8932 | 3,2981          | 60,2772 | 0,09033           |
| New-York  -      | 1,9870           |                  | 20,1511           | 80,3212         | 68,6106 | 33333           | 60,9384 | 2,89119           |
|                  | 9,9060           | 5,0170           |                   | 397,87          | 340,62  | 16,5468         | 302,41  | 4,5320            |
| <sup>3</sup> 276 | 9.8684           | 4,9625           |                   | 398,59          | 340,48  | 16,5416         | 302,40  | 4,5257            |
|                  | 2,4947           | 1,2635           | 25,1843           | 1               | 85,7831 | 4,1672          | 76,1683 | 1,1413            |
| Purich           | 2,4738           | 1,2450           | 25,088            |                 | 85,4292 | 4,1500          | 75,8683 | 1,1354            |
|                  | 2,9082           | 1,4729           | 29,3531           | 1(6,5730        |         | 4,8578          | 88,7823 | 1,3305            |
| Franciort        | 2,8960           | 1,4575           | 29,3702           | 117,068         |         | 4,8583          | 88,8177 | 1,3292            |
|                  | 59,86            | 30,32            | 6,0434            | 23,9968         | 28,5852 | -               | 18,2760 | 2,7389            |
| Impelias         | 59,61            | 30,00            | 60453             | 24,0963         | 20,5831 | -               | 18,2815 | 2,7359            |
|                  | 3,2757           | 1,6590           | 33,0675           | 1,3130          | 112,63  | 5,4716          | i       | 1,4986            |
| Ameterdam        | 3,2606           |                  | 33,8680           | 1,3180          | 112,59  | 5,4700          | -       | L,4965            |
|                  |                  | 1107             | 220.649           | 876,137         | 751,57  | 36,5185         | 667,269 |                   |
| William          |                  | 1096,50          | 220.95            | 880,72          | 752,31  | 36,55           | 668,19  | -                 |
|                  |                  | 129,95           | 25,9019           | 102,849         | 88,2273 | 4,2859          | 78,3303 | 0,11738           |
| Tokyo            | 256,58<br>254,23 | 127,95           | 25,7833           | 102,77          | 87,7873 | 4,265           | 71,9707 | €.11668           |

A Paris, 100 yens étaient

# Le Monde

Grâce aux travaux d'une équipe française

### Les retards mentaux d'origine génétique pourront être mieux dépistés

Une équipe de généticiens et de biologistes français, dirigée par le Pr Jean-Louis Mandel (INSERM, université de Strasbourg) annonce, dans le dernier numéro de l'hebdomadaire scientifique britannique Nature (daté du 14 février), une découverte concernant les retards mentaux d'origine géné tique dits *e retards mentaux avec X* fragile » (1). Ces travaux devraient, à court terme,

déboucher sur la mise au point de méthodes diagnostiques anténatales de cette affection qui touche, pense-t-on, un garçon sur mille cinq cents. Elle souiève, du même coup, de nouvelles questions d'ordre éthique, puisqu'elle permettra l'identification des grossesses à risques et les avorte-ments des fœtus dépistés comme étant porteurs

La découverte de l'équipe du Pr Jean-Louis Mandel marque une étape essentielle de l'histoire de cette entité pathologique, fréquente autant que mai connue, que les généticiens ont baptisée a syndrome de l'X fragile». Mais, plus que « d'X fragile », il conviendrait de parler de « retard mental lié à la fragilité du chromosome X ». Ce syndrome associe un tableau clinique (retard mental plus ou moins profond, allant de l'intelligence presque normale à la débilité, dys-

L'ESSENTIEL

DATES

il y a cinquante ans : Pétain ren-

contre Franco à Montpellier ..... 2

ÉTRANGER

La guerre du Golfe..... 3 à 9

Dix-sept morts après des com-

Prague « ouvre » une « représen-

**POLITIQUE** 

Le secrétaire d'Etat à la défense

d'une armée associant cadres de

€ Au service de moins d'Etat »

**CULTURE** 

Un ensemble de dessins qui témoignent de l'évolution de l'ar-

à la Galerie Agathe Gaillard

Les parcours mêlés de l'écrivain

Le sculpteur allernand avait été l'artiste officiel du III- Reich.... 13

HEURES LOCALES

L'illusion démocratique de la

télématique municipale . La Bre-

Wickerschwihr, village para-sismique
 Nuages sur la Colfine

ÉCONOMIE

Une réduction de 6 % des rému-

Les conséquences de la baisse

du dollar et du ralentissement de

Le premier exercice après l'unifi-

18

18

Diminution du déficit

commercial américain

Budget allemand

Revue des valeurs.

Changes, Crédits

Grands Marchés...

Abonnements

Météorologie

Mots croisés

Plan de rigueur

à Air France

La mort d'Arno Breker

par André Laurens......

Juan Gris au Centre

Georges-Pompidou

Hervé Guibert

et du photographe...

se prononce pour le maintien

bats entre Palestiniens...... 10

Affrontements au Liban

Les Tchécoslovaques

et la Lituanie

Conscription

tation » à Vilnius ......

morphie faciale avec faciès allongé, mâchoire proéminente, etc.) à cer-taines caractéristiques chromosomiques, au premier rang desquelles une «fragilité» anormale du chromosome X, mise en évidence de diverses manières par des techniques de laboratoire.

« Bien que nos connaissances

aient considérablement progressé, il faut admettre que les travaux réali-sés conduisent à poser beaucoup plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, écrivaient, il y a peu, deux spécialistes de cette patholo-gie. Le retard mental lié à la fragilité du chromosome X demeure donc, aujourd'hui encore, un syn-drome mystérieux. Il constitue pourtant, dans les domaines de la pédiatrie, de la génétique, de la bio-logie et de la santé publique un pro-blème important, devenu même une préoccupation prioritaire dans certains pays, mais malheureusement pas toujours en France » (2). Les travaux les plus prometteurs por-taient, dans ce domaine, sur la nouvelle approche permise par la génétique moléculaire.

L'équipe du Pr Mandel s'était, avec d'autres, engagée dans une intense compétition portant sur l'analyse détaillée de la région «fragile» du chromosome X. Au terme d'une longue et patiente recherche portant sur le décryptage moléculaire de cette région, il apparaît, en comparant les zones chromosomiques de sujets normaux et de patients avec X fragile, que la maladie correspond à une double anomalie (une mutation accompagnée d'une méthylation). A elle scule, la mutation peut per mettre une transmission héréditaire de la maladie, mais n'entraîne pas son expression clinique. Les chercheurs supposent que c'est la méthylation qui influe sur le fonctionnement normal des gènes voi-sins, ce dysfonctionnement étant à

#### l'origine des symptômes observés. Un débat éthique

En toute hypothèse, cette décou-verte devrait, selon ses auteurs, notablement améliorer l'efficacité des méthodes actuelles de diagnostic postnatal de ce syndrome. Elle devrait aussi, dans le même ordre d'idées, permettre de diagnostiques chez les enfants souffrant de diffé rentes formes de retards mentaux (au premier rang desquels l'au-tisme), ceux dont le trouble est d'origine organique. « En ce qui concerne le diagnostic prénatal, explique le Pr Mandel, ces nouexpirque i e e e mandei, ces nou-velles possibilités apporteront peut-être un éclairage nouveau à un pro-blème éthique difficile. Il est en effet actuellement possible de savoir, grâce à une étude familiale utilisant certains marqueurs, si un fatte méla ou famelle à bésité de la fætus màle ou femelle à hérité de la mutation. Or, seuls 80 % des gar-çons et 30 % des filles porteurs de cons et 30 % aes jittes porteurs de cette mutation ont un retard men-tal, d'ailleurs moins marqué chez les filles. Il n'existait jusqu'ici aucune possibilité de prédiction et, notamment pour les filles, se posait, de manière aigue, le problème d'une éventuelle interruption de

En d'autres termes, cette découverte devrait permettre de contour-ner les impasses actuelles du dépistage en donnant la possibilité -grace à un diagnostic prénatal efficace - de dire si, dans une famille connue pour être à risque, un futur

□ Des opposants au TGV-Méditerra-née ont bloqué le trafic ferroviaire dans la Drome et l'Ardèche. - Quatrevingts opposants au TGV-Méditerranée ont, une nouvelle fois, bloqué le trafic ferroviaire, pendant cinq heures dans la soirée du 15 février, à Livron (Drome) et La Voulte-sur-Rhône (Ardèche). Ma Mariette Cuvellier, l'une des responsables des associations qui s'opposent à la construction de la voie à grande vitesse dans la plaine de Marsanne, près de Montélimar, a déclaré que ses troupes « seraient toujours sur les voies les jours de grand départ ». Des paralysies ferroviaires régulières sont prévisibles jusqu'à la mise en service de la voie contestée prévue aux alentours de 1996. Le conseil municipal d'Avignon, vient, lui, d'adopter le tracé officiel du TGV. enfant est ou non porteur de la lésion. A plus long terme, cette découverte pourrait, comme dans le cas de la mucoviscidose ou de la myopathie, permettre d'identifier la « cascade moléculaire » en aval de la lésion primaire, autorisant, du même coup, un véritable espoir thérapeutique. Il n'en reste pas moins que l'on devrait, grâce à ce travail, ponvoir rapidement disposer d'une méthode pour diagnosti-quer, avant la naissance, la présence ou l'absence d'une double anomalie à l'origine d'un retard

Dans quelles conditions autorisera-t-on la mise en œuvre de ce dénistage? Convient-il, dès aniourd'hui, de prévoir dans ce cas certaines limites - et lesquelles - pour prévenir ce qui pourrait rapidement apparaître comme une forme insupportable d'eugénisme? L'hétérogénéité de ce syndrome et le fait qu'il touche non plus seulement à des symptômes organiques indiscutables (comme avec l'hémophilie, la myopathie et la mucoviscidose), mais avant tout aux capacités intellectuelles des malades, font que, d'une manière ou d'une autre, ces questions devront bientôt être publiquement débat-

**JEAN-YVES NAU** 

(1) La publication de l'hebdomadaire Nature est signé Vincent A., Heitz, Petit C, Kretz C, Oberelé I et Mandel J. L. Cette publication sera, par ailleurs, reprise dans le prochain numéro de la revue Médecine Sciences

(2) « Retard mental lié à la fragilité du chrontosome X: où en est on en 1989 2 » de MM. Bertrand R. Jordan et Jean-Fran-çois Mattei (Médecine Sciences daté Une escroquerie à l'aide humanitaire

### Les Orphelins du monde, par pertes et profits

l'association humanitaire ACIAD-Orohelins du Monde et la COD, un groupe de promotion et de collecte de fonds, a entraîné sept inculpations, dont les présidents des deux organisations, MM. Arrick Delouva et Léo Amar I le Monde du 13 février). Ce nouveau scandale souligne l'absence de garde-fous dans le milieu associatif.

« Les pouvoirs publics doivent faire le ménage dans le monde associatif » : M. André Laffargue, l'un des sept anciens donateurs et bénévoles auteurs de la plainte contre l'ACIAD (Association de coopération internationaie d'aide au développement). ne décolère pas. Avec ses amis, il accuse cette organisation humanitaire d'avoir utilisé de la publicité mensongère à partir de e parrainages » fictifs, de ne pas avoir tenu de comptabilité digne de ce nom, d'avoir transmis directement au groupe COD des dons faits à l'association, sans même garder un relevé. On Amar, président de la COD, d'avoir personnellement endossé des chèques provenant de collectes de fonds.

C'est en 1983 que M. Amick Delouya, sociologue, a fondé l'ACIAD, dont l'objet était de e venir en aide aux populations démunies des pays encore marqués par l'analphabétisme et tous les problèmes liés à l'extrême pauvreté», mais qui s'est spécialisé dans le parrainage d'enfants du tiers-monde. Partie en flèche les premières années, grâce à des insertions publicitaires gratuites dans la presse, l'association s'est trouvée proche du dépôt de bilan en 1987. Contact fut alors pris avec la société anonyme Data Bank et Systems DBS, qui appartient au groupe COD et à laquelle

Une plainte déposée contre une pour faciliter les collectes de renoncé à tout ou partie des

Une équipe se mit aussitôt au travail, conseillant à l'association de changer son clook ». C'est ainsi que l'ACIAD a ajouté à son nom l'appellation « Orphelins du Monde ». Des milliers de lettres et de prospectus montrant des enfants en pleurs furent envoyés à des donateurs potentiels. Avec la mention : « Sans vous, cet enfant sera mort. »

#### Seulement 10 % des dons affectés

Un prétendu comité de perrainage, composé de personnalités littéraires ou artistiques, fut mis en place. « Tous ces parrains étaient certainement de bonne foi et ignoraient qu'ils étaient en fait des appeaux pour une escroquerie, affirme aujourd'hui M. Laffargue, l'auteur de la plainte. En réalité, il n'y avait pas de programme ACIAD-Orphelins du Monde au Maroc, comme le disait le prospectus diffusé en 1989. Il n'y en avait pas davan-tage en 1990. Ni pour le Zaire ou pour Halti.»

Ainsi conçue, la campagne de collecte de fonds aurait atteint plus de 4.5 millions de france en 1989. A peine un dixième aurait été attribué aux deux seuls prorammes existants, en Inde et au Costa-Rica.

M. Laffargue n'a découvert que progressi roses. D'abord dans les pays concernés en y cherchant, en vain, certains orphelins dont parlait l'ACIAD. A Paris, ensuite, tions à M. Delouya. Dans une lettre du 18 mars 1989, ce demier affirme : « Ils (la COD) m'ont pompé 100 % des recettes de 1988 pour l'investissement de la campagne. Pour 1989, ils estiment que sur 3 200 parrains actuels, nous ne pouvons envoyer que 32 000 francs sur le terrain chaque mois. Le reste : des clous pour nous. >

La COD va certainement s'abriun contrat d'exclusivité de cinq seion lequel l'ACIAD aurait

dons les deux premières années. La pratique, bien qu'immorale, n'est pas illégale, explique un spécialiste. Dans ce « marché », la société qui organise la collecte prend en charge tous les frais de la campagne, quel que soit le résultat de celle-ci. En cas de fiasco, l'association humanitaire s'en sort sans casse, mais évidemment elle ne tire pas non plus de bénéfice, à court terme, s'il y a succès. La COD, défendue par Me Victor Chetrit, a déià fait l'obiet d'une plainte en 1988, mais elle a invoqué le contrat signé par les plaignants et gagné le procès.

#### Un projet de loi en préparation

: :-

in Timble and a company was been

Cette affaire, qui s'ajoute à un certain nombre de scandales financiers dans des associations para-étatiques, des clubs sportifs ou des organisations liées à a recherche, devrait inciter l'Etat prendre rapidement des mesures pour assainir la vie associative. « Il faut dissuader certaines vocations d'escroc ». souligne M. Laffarque.

Dix-huit associations, parmi lesquelles la Fondation de France et l'UNICEF, soucieuses de leur image et de leur crédibilité, ont adopté en janvier 1990 une charte de déontologie, dans lacuelle elles s'imposent une discipline stricte pour que tout donateur puisse facilement vérifier la gestion et l'affectation des sommes collectées (le Monde du 26 janvier). Mais cette charte n'est pas une panacée. Les responsables de ces associations attendent le projet de loi, promis pour le printemps, qui devrait assurer un contrôle du monde associatif par la Cour des

**CHRISTIANE CHOMBEAU** 

Dans l'espoir de se protéger de l'épidémie de choléra

# L'Equateur décide d'enfumer

L'Equateur a décide, vendredi 15 février, d'enfumer sa frontière avec le Pérou de manière à se protéger contre l'épidémie de choléra qui sévit dans ce pays. La fumigation est un procédé généralement utilisé pour la désinfection de locaux par la vapeur de produits chimiques. Dans le cas du choléra, et sur toute la longueur d'une frontière, une telle parade paraît bien

#### Les cas de sida en France ont augmenté de 35,3 % en neuf mois

Le sida a progressé en France de (DGS). Selon la DGS, cette progression est conforme aux préviaugmentation de la part relative en ce qui concerne les hétérosexuels, et une diminution de la part relative des homosexuels et bisexuels ainsi que des transfusés. Les homosexuels et bisexuels représentent plus de la moitié des cas recenses avec 52,7 %, les toxicomanes 19,6 %, et les hétérosexuels 10,9 %.

D'autre part, en Ile-de-France, où l'on recense plus de la moitié des morts par sida en France, les hommes agés de vingt-cinq à trente-neuf ans sont les plus frappés. La maladie est la cause d'un décès sur huit dans cette tranche d'âge, indique une étude démographique de la direction régionale de l'INSEE publiée dans Regards, le trimestriel d'information de cet institut pour l'Ue-de-France, Selon cette étude, 1 270 personnes, I 130 hommes et 140 femmes. sont mortes de cette maladie en deux ans, du 1º janvier 1987 au 31 décembre 1988.

Selon les chiffres fournis, vendredi 15 janvier, par le ministère des affaires étrangères péruviens, 90 personnes sont mortes du choléra au Pérou et 1 100 nouveaux cas out été officiellement recensés, portant le nombre des malades à 13 768 depuis la fin janvier. Dès le 13 février, l'armée française avait annoncé l'envoi d'une mission médicale d'évaluation, composée d'un épidémiologiste et de deux sous-officiers laborantins.

L'ambassade du Pérou à Paris organise, en coordination avec plusieurs associations humanitaires, une collecte des médicaments suivants : antibiotiques (tétracycline, bactrim, fanacil), sels réhydratants, sérum physiologique. Un compte « Pour le Pérou » est ouvert à la Société générale, agence Kléber, Paris 16" (nº 033 000 000 55 08-55-43). Dans un communiqué, l'ambassade péruvienne exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui répondront à cet appel.

Dans l'industrie de la chaussure de sport

### L'allemand Puma est racheté par un groupe suédois

mos et Kastle par Nordica, qui est italien comme son nom ne l'indique pas.

Aritmos, groupe diversifié qui contrôle notamment les balles de tennis Tretorn, avait acquis 49 % du capital de Puma début 1990, assortis d'une option pour 23 % supplémentaires. Il vient de faire jouer cette option et possède donc 72 % de l'entreprise allemande spécialisée dans les articles de

Puma a vu son chiffre d'affaires s'écrouler en 1989 (520 millions de marks contre 798 millions en 1988) et a perdu 2,6 millions de marks. Le déficit était encore de 3,6 millions au premier semestre de l'an passé mais, selon la direc-tion, Pama devait retrouver un profit sur 1990 tout entière. Puma avait été créé par Rudolf Dassler dont le frère Adolf avait fondé Adidas. Avec la vente de ce dernier à M. Tapie, les deux marques allemandes viennent de passer en des mains étrangères. D'autre part, le fabricant de chaussures de ski Nor-

Deux marques de chaussures de sport changent de propriétaire : cher sa filiale Kastle spécialisée dans le même article. Fondé en dans le même article. Fondé en 1924. Kästle a fabrique l'an dernier 280 000 paires de chaussures avec 350 employés et un chiffre d'affaires de 180 millions de francs. Nordica, racheté par l'italien Benetton en mars 1989, contrôle environ 30 % du marché mondial des chaussures de ski.

#### La LCR interdite de réunion publique à Bordeaux **BORDEAUX**

de notre correspondante

Le Cercle d'études sociales, émanation de la Ligue communiste révolutionnaire à Bordeaux, a dû ansuler un meeting avec M. Alain Krivine. Cette réunion, prévue pour le 7 février, devait être consacrée aux événements du Golfe. Une salle, l'Athénèe municipal, avait été retenue, mais la mairie, invoquant les « raisons de sécurité », a interdit l'utilisation des locaux. Des mesures identiques ont été prises pour les organisations réunies sous le sigle «Pour la paix dans le Goise».

Estimant qu'il s'agissait d'une atteinte à la liberté fondamentale de réunion, la LCR a introduit un recours auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le juge des référés s'est declaré incompétent, tout en soulignant : « Il peut être soutenu, avec l'apparence de la vraisemblance, que, dans le climat actuel, la tenue d'une telle réunion publique, au cœur d'une ville siège de région militaire, dont relèvent des personnels qui sont engages dans le conflit du Golfe, est de nature à troubler le bon ordre.»

La LCR avait déplacé son meeting au 14 février, toujours avec M. Alain Krivine, mais, cette fois, dans une salle privée,

GINETTE DE MATHA

# sa frontière avec le Pérou

35.3 % entre le premier mars et le 31 décembre 1990, passant de 9 718 à 13 145 cas déclarés à la Direction générale de la santé sions et ces chiffres montrent une des toxicomanes, mais plus lente

### Décès du Dr Alice Vansteenberghe témoin à charge du procès Barbie

Le Dr Alice Vansteenberghe, résistante et témoin à charge dans le procès de Klaus Barbie en 1987, est décédée, samedi 9 février à Vil-leurbanne, à l'âge de quatre-vingt-deux ans et a été inhumée, mercredi 13 février, à Antibes.

Avec son mari, également méde-cin, décédé l'an dernier, Alice Vansteenberghe avait adhéré en 1941 au groupement Francs-Tireurs, y prenant progressivement d'importantes responsabilités. Le 5 août 1944, elle avait été arrêtée par la Gestapo et torturée à plusieurs reprises par Klaus Barbie. Elle fut la première à l'identifier formellement après son arrestation grâce à un défaut du lobe d'une oreille qu'elle avait observé pendant l'un de ses interrogatoires.

C'est sur sa chaise roulante qu'elle s'était présentée pour témoigner à l'audience du procès Barbie. Cinq vertebres dorsales brisées au cours d'un interrogatoire ne lui permettaient plus de marcher qu'à l'aide de béquilles. Elle avait parlé brièvement de la torture, mais avec une éloquence impressionnante.

du Nord (San-Luis-rotos), 4

La télématique du *Monde* : 3615 LEMONDE

3615 LM

Le numéro du « Monde »

daté 16 février 1991

